

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

1 (8 a.11.)





• 

. .

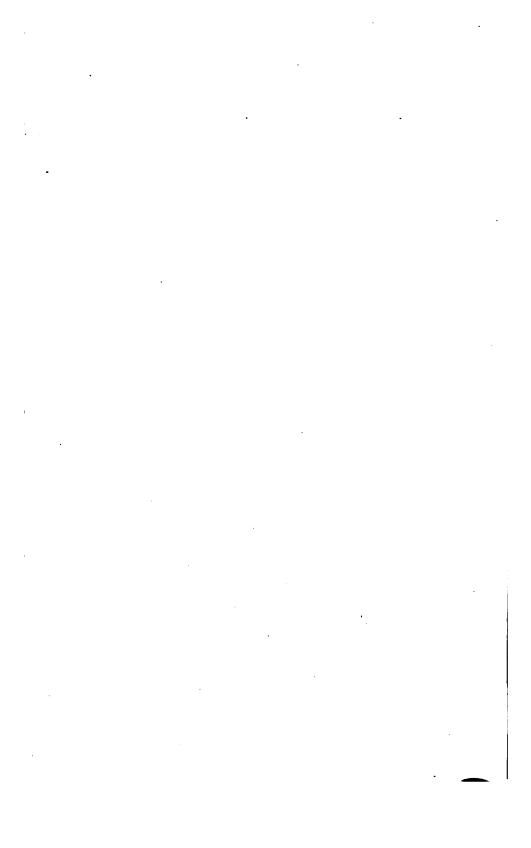

. . •

#### T.A

## DÉCLINAISON LATINE

EN GAULE

A L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

· TROYES, IMPRIMERIE BRUNARD, RUE URBAIN IV, 85

# DÉCLINAISON LATINE

**EN GAULE** 

## A L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

ÉTUDE

SUR LES ORIGINES DE LA LANGUE FRANÇAISE

PAR M. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT

PARIS
DUMOULIN, 13, QUAI DES AUGUSTINS

1872

P. a. 11

CXPORO Y

P. a. 11

## PRÉFACE.

Trois manières de décliner les noms, les adjectifs et les participes sont usitées dans les documents mérovingiens.

La première est identique à la déclinaison classique (1).

La seconde n'en diffère que par un phénomène phonétique, par une modification dans la prononciation des voyelles, quelquefois mais rarement, dans la prononciation des consonnes; nous appellerons ce système: déclinaison vulgaire du premier degré.

La troisième manière de décliner est le résultat de l'introduction d'une syntaxe nouvelle. Les cas sont em-

(1) Il est entendu que, dans le cours du présent travail, quand il sera question des formes *classiques*, l'épithète *classique* s'appliquera exclusivement à la désinence, la partie initiale du mot restant en dehors de notre sujet.

ployés autrement qu'autrefois : une partie d'entre eux remplit concurremment la même fonction, plusieurs deviennent inutiles, et le nombre des cas tend à se réduire à quatre ou à deux. A ce troisième système, qui a servi de transition entre la langue latine et le français archaïque, nous donnerons le nom de déclinaison vulgaire du second degré. Si, dans ce système, certains cas s'emploient l'un pour l'autre, leurs flexions sont toujours reconnaissables, bien que leur fonction soit la même. Ainsi, on distingue l'un de l'autre, par la flexion, l'accusatif de l'ablatif, quoique l'un et l'autre de ces cas jouent dans la phrase un rôle identique. Le français commence du jour où les flexions des cas obliques disparaissent ou se confondent en une seule. On trouve peu de traces de cette forme nouvelle dans les documents mérovingiens.

Nous emprunterons la plupart de nos exemples 1° aux diplômes mérovingiens originaux des archives nationales que notre ami M. J. Tardif a publiés avec une si remarquable exactitude dans ses Monuments historiques; 2° aux formules de Marculfe, aux formules angevines et à quelques autres des plus anciennes formules réunies par notre savant maître M. de Rozière dans son Recueil général des Formules usitées dans l'empire des Francs du v° au x° siècle (1). Nous nous sommes aussi servi 3° des

<sup>(1)</sup> La préface de cette précieuse collection n'a malheureusement pas encore été publiée. On peut signaler comme pouvant sous quelques points combler provisoirement cette lacune l'étude consacrée à l'ouvrage de M. de Rozière par M. Sickel, dans le livre si remarquable qu'il a intitalé Acta regum et imperatorum Karolinorum, l'e partie, p. 111 et suivantes. On y voit avec plaisir un savant Allemand de cette autorité rendre justice au mérite du savant Français. Cela ne nous empêche pas d'attendre avec impatience l'achèvement du livre de M. de Rozière.

textes les plus anciens de la loi salique édités par M. Pardessus; 4º des inscriptions chrétiennes recueillies et commentées avec une science si étendue et si variée par M. Le Blant; 5° des trop courts fragments de saint Avit publiés par M. Delisle, à Genève, en 1866, d'après les papyrus du viº siècle de la bibliothèque nationale, avec cette précision paléographique rigoureuse qui donne à ses travaux tant d'autorité et que je louerais davantage sans la réserve que m'imposent mon amitié et sa modestie; 6° des monnaies mérovingiennes que nous citerons d'après l'Essai sur la Numismatique mérovingienne, de M. le vicomte d'Amécourt, un des collectionneurs les plus zélés et les plus instruits de notre temps, et d'après la Liste des Noms de lieu publiée par notre savant confrère et ami M. A. de Barthélemy dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 6° série, t. I, p. 443 et suivantes. 7º Les Glossaires romans de M. Diez seront cités d'après la traduction de M. Bauer.

C'est avec intention que nous nous sommes restreint à l'étude de documents qui appartiennent exclusivement à la Gaule ou à l'empire franc. Nous croyons qu'en Gaule le latin vulgaire a eu certains caractères profondément distincts de ceux qu'il montre hors de la Gaule, spécialement en Italie.

Nous ne prétendons pas tout expliquer dans les documents dont nous venons de donner la liste. Nous ne nous vanterons pas d'avoir trouvé la clef de toutes les difficultés. Si les critiques nous font l'honneur de s'occuper de nous, il faut bien leur laisser le plaisir de nous démontrer que plus d'une fois cette clef n'était pas entre nos mains.

Ensuite il est évident qu'en un certain nombre de

passages les textes sont défectueux. A des erreurs du scribe originaire sont venues s'ajouter des fautes de copistes et des fautes d'impression. On sait comme les fautes se glissent facilement dans un texte écrit en une langue dont la grammaire, rigoureusement fixée, est bien connue du copiste, du compositeur et des correcteurs. A combien plus forte raison quand il s'agit d'une langue dont les contours sont aussi indécis et flottants que ceux du latin de l'époque mérovingienne!

Nous suivrons à peu près exactement l'ordre observé dans nos grammaires classiques.

Nous commencerons par nous occuper des cinq déclinaisons nominales. Nous comprendrons dans les trois premières déclinaisons nominales : 1° les déclinaisons des adjectifs, 2° ceux des cas de la déclinaison pronominale dont la désinence est identique à celle des mêmes cas dans la déclinaison des noms. Les formes spéciales à la déclinaison pronominale seront étudiées plus loin.

MM. L. Pigeotte, Jully, professeur de rhétorique à Troyes, Assollant, docteur ès-lettres, ancien professeur de rhétorique à Amiens, ont bien voulu nous donner leur concours dans la tâche difficile de la correction des épreuves. Les deux derniers nous ont plus d'une fois aidé de leurs conseils et de leur connaissance approfondie du latin classique. Nous les prions tous trois d'agréer nos remerciements.

## DÉCLINAISON LATINE

#### EN GAULE

## A L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

## PREMIÈRE DÉCLINAISON

#### NOMINATIF SINGULIER.

### Classique:

Area, Tardif, nº 4, 1. 3 et 6;
Præcelsa, nº 9, 1. 44;
Domna, nº 44, 1. 4;
Persona, nº 44, 1. 7;
Matrona, nº 42, 1. 2;
Fimena (femina), nº 44, 1. 2 et 3;
Causa, nº 44, 1. 7;
Firma et inviolata, nº 49, 1. 34 et 32;
Clementia, Rozière, vii;
Vigilantia, vii;
Industria, x;
Sollertia, xvi;
Divina, xvi, etc.

Vulgaire du premier degré · Nominatif singulier en -e pour -a :

Me eciam sterilitas et inopie præcinxit, Rozière, xLv.

M. Schuchardt, Vokalismus des Vulgærlateins, I, 198, a relevé quelques exemples analogues. C'est l'origine de la finale féminine française -e = -a.

Vulgaire du deuxième degré:

1º Forme d'accusatif avec fonction de nominatif:

Ut nostram ex hoc circa ipsum plinius deberit confirmari præcepcio, c'est-à-dire ut nostra. (Tardif, nº 6, 1. 8.)

L'accusatif nostram tient lieu du nominatif (cf. p. 33). La confusion de l'accusatif avec le nominatif singulier a pour cause l'absence d's finale au nominatif.

2° Fonction de nominatif singulier féminin avec forme de nominatif pluriel neutre :

Hic est iesta pour hæc sunt gesta, titre de la formule CCLX de M. de Rozière.

Il y a ici passage de la seconde déclinaison à la première et un changement de genre dont on trouvera plus loin de nombreux exemples.

#### GÉNITIF SINGULIER.

## Classique:

Reginæ, Tardif, n° 9, l. 42; Victuriæ, n° 44, l. 3; Æcclesiæ, n° 44, l. 5; Nostræ, n° 44, l. 6; Baselicæ, n° 47, l. 2; Mariæ, n° 49, l. 8, 43; Æclisiæ, n° 24, l. 2; Nostræ, æcclesiæ, Rozière, ix; Antedictæ, xx; Naturæ suæ, cxxxii; etc.

Vulgaire du premier degré :  $1^{\circ}$  En -e = -x :

Anime, Tardif, nº 43, l. 3;

Eclesie, nº 47, l. 4; Vite, nº 24, l. 44; Precelse regine nostre, nº 25, l. 4; Præfate, Rozière, ix; Anime, LXII; etc.

M. Corssen (Ueber Aussprache, Vocalismus und Betonung der lateinischen Sprache, 2° édit., I, 691-692) a réuni un certain nombre d'exemples de génitifs singuliers féminins en -e au lieu de -æ; le plus ancien date de l'an 3 de J.-C.

 $2^{\circ} \text{ En } -i = -x$ :

Parisiaci æcclesie pour parisiacæ ecclesiæ, Tardif, nº 41, l. 5;

Sui animæ pour suæ animæ, n° 43, l. 3; Prefati sancti basilec[e] pour præfatæ sanctæ basilicæ, n° 43,

l. 3;

Facultati sui pour facultatis suæ, n° 44, l. 5;
Sancti æcclesie pour sanctæ ecclesiæ, n° 47, l. 4;
Antedicti baselicæ pour antedictæ basilicæ, n° 47, l. 2;
Sancti Mariæ pour sanctæ Mariæ, n° 49, l. 8;
Sancti Trinitatis pour sanctæ Trinitatis, n° 49, l. 28;
Vite sui pour vitæ suæ, n° 24, l. 44;
Basilici pour basilicæ, n° 25, l. 44;
Manus nostri pour manus nostræ, n° 25, l. 45;
Basileci pour basilicæ, n° 34, l. 43, 46; n° 32, l. 20; n° 34,

I. 45;
Vidi pour vitæ (4), Rozière, xlv;
Ingenuitatis mei pour ingenuitatis meæ, lii;
Servitutis mei pour servitutis meæ, lxii;
Anime mei pour animæ meæ, xcviii;
Sancti basileci pour sanctæ basilicæ, xcviii;
Trini majestatis pour trinæ majestatis, ccxiii;
Humani condicionis pour humanæ conditionis, ccxvi;
Umani fragilitatis pour humanæ fragilitatis, ccxlvii;
Facultatis mei pour facultatis meæ, ccxlvii;
Ordo curii pour ordo curiæ, cclxii;
Reipuplici pour reipublicæ, ccccvii.

<sup>(1)</sup> Dans vidi = vitæ la ténue a été changée en moyenne, le t en d, comme dans conparado = comparatu, Rozière, cxxx; nutrido = nutrito, Clxiv; prado = prato, ccxxvi; meduantis = metuentes, ccxvii; expedivi = expetivi, cccxxxix; repedire = repetere, cccxxxix, cccclxx; udilitate = utilitate, ccccvii; ligedema pour legitima, Tardif, nº 46, l. 9.

Il y a deux manières d'expliquer ce changement d'æ en i. L'un est de supposer que l'æ se sera changé en i long soit immédiatement soit en passant par l'intermédiaire d'é long. Le latin classique donne plusieurs exemples où æ accentué se change en i long.

Collido = com-lædo, Occido = ob-cædo, Iniquus = in-æquus, Inquiro = in-quæro, Existumo = ex-æstumo (Corssen, Aussprache, I, 699-700).

#### En français:

Cire vient de cêra,
Merci — mercêdem,
Brebis — vervêcem,
Pis — pêjus,
Plaisir — placêre, etc.

M. Schuchardt, dans son Vokalismus des Vulgærlateins, t. I, p. 244-329, a réuni un nombre considérable d'exemples empruntés à des documents du rve, du vre, du vre, du vre siècle et où l'é long latin est remplacé par l'i.

Dans un autre système on fait observer que l'æ dont il s'agit ici n'est pas accentué comme l'æ qui devient i long dans collido, occido, iniquus, inquiro, comme l'é de céra, cire; mercédem, merci; vervécem, brebis; pėjus, pis; placėre, plaisir. L'æ final du génitif se changea d'abord en e; nous en avons vu des exemples; cet e qui devait ultérieurement disparaître devint bref un certain temps avant de cesser de se prononcer. C'est cet e bref qui se changea en i. Le phénomène qui nous occupe ici doit donc être comparé à celui par lequel l'e bref final d'ipse devient i dans le bas latin ipsi = ipse, et l'e bref final d'ille devient i dans le bas latin illi = ille. Dans le français archaïque le nominatif singulier masculin de l'article li est identique à la seconde syllabe du bas latin illi = ille. M. Schuchardt (Vokalismus, t. I, p. 449460) a réuni un grand nombre de mots bas-latins où l'e bref final est remplacé par i. Le même phénomène se produit souvent quand l'e bref atone au lieu de suivre la syllabe accentuée précède cette syllabe : on en trouve des exemples bas-latins dans l'ouvrage cité de M. Schuchardt, t. I, p. 374 et suivantes. Comparez le français ivoire d'eburneum, lion de leonem, prier de precare (pour precari). — Voir plus bas, p. 14 et 20, le datif singulier et le nominatif pluriel.

Vulgaire du deuxième degré:

1º Fonction de génitif avec forme d'ablatif :

Super alveum Sigona (c.-d-d. Sequanæ), nº 24, l. 4; Absque repeticione memorata Angantrude (c.-d-d. memoratæ Angantrudis), nº 32, l. 22;

Vinea plantas pour vineæ plantas, nº 40, l. 20;

Manus nostra subscriptionibus pour manus nostræ subscriptionibus, no 41, l. 14;

In fundo illa villa (c.-à-d. illius villæ), Rozière, xrvi;

Infra termino villa nostra illa (c.-à-d. villæ nostræ illius), clxi;

Vinia juctus tantus pour vineæ juctos tantos, ccxxvi; Silva juctus tantus pour silvæ juctos tantos, ccxxvi;

In fundo villa illa (c.-à-d. villæ illius), ccxxvi;

Ordo curia (c.-d-d. curiæ), cclx1;

Mea propria et spontanea voluntate arbitrium pour meæ propriæ et spontaneæ voluntatis arbitrio, cclxix;

Suprascripta æcclesiæ  $(c.-\dot{a}-d.$  suprascriptæ ecclesiæ),

CCCXLY;

In honore alme Maria (c.- $\dot{a}$ -d. almæ Mariæ), Le Blant, I, 181.

2º Fonction de génitif avec forme d'accusatif :

Feminam digito pour feminæ digitum, Pardessus, p. 45.

#### DATIF SINGULIER.

Classique:

Climenciæ (clementiæ), Tardif, nº 6, l. 3;

Clemenciæ, nº 42, l. 2;
Basilicæ, nº 26, l. 34;
Ecclisiæ, nº 40, l. 38;
Baselicæ, nº 40, l. 29, 30, 31, 32, etc;
Sapientiæ, Rozière, prologue de Marculfe;
Filiæ meæ, cxxxII;
Vestræ... clementiæ, ccccxII, etc.

Vulgaire du premier degré:

1° En -e = -æ:

Sancte, Tardif, no 11, l. 9; Sacrosancte, no 40, l. 38; etc.

Il y a dans le latin archaïque des exemples de datifs en -e de la première déclinaison (Corssen, Aussprache, t. I, p. 688). Mais ces datifs deviennent surtout nombreux dans les bas temps, à partir du m'é siècle après J.-C. (Ibidem, p. 691-695).

 $2^{\circ} \text{ En } -i = -x$ :

Fides rei facti (c.-à-d. factæ), Rozière, cclxviii; Basiliei, cccxxxix.

Voir ce que nous avons dit plus haut du génitif singulier en -i de la même déclinaison; remarquer en outre que le gaulois faisait en -i le datif singulier de cette déclinaison. (Stokes, Beitræge de Kuhn, II, 103.)

Vulgaire du deuxième degré : 1° Fonction de datif avec forme d'ablatif :

Adfinis... terra (c.-à-d. terræ), Tardif, n° 39, l. 7-8; Nostra voluntate resistere pour nostræ voluntati resistere, Rozière, cxxix;

Dilectissima atque amabile mihi in Domino consobrina nomen illa *pour* dilectissimæ atque amabili meæ in Domino consobrinæ, nomine illi, clxii;

Cuncta congregatione pour cunctæ congregationi, cccxxix;

Genetrice vestra pour genitrici vestræ, cccxxxvii;

Sacrata illa abbatissa pour sacratæ illi abbatissæ, cccxxxix; Reverentissimæ ecclesia pour reverendissimæ ecclesiæ, cccx1;

Si vero ingenuus ancilla aliena publice se junxerit,  $c.-\dot{a}-d$ . ancillæ alienæ, *Pardessus*, p. 44.

#### 2º Fonction de datif avec forme d'accusatif :

Elemosinam... studuit pour elemosynæ... studuit, Le Blant, I, 41.

#### ACCUSATIF SINGULIER.

## Classique:

```
Epistolam, Tardif, nº 4, l. 2;
Pagenam, nº 5, l. 2, 3;
Palmam, nº 44, l. 3;
Coronam, nº 44, l. 3;
Gloriosam, nº 44, l. 3;
Vitam æternam, nº 44, l. 4;
Inlesam, Rozière, viii;
Industriam, x;
Licenciam, xLvi; etc.
```

Vulgaire du deuxième degré : 1º Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif :

```
Basileca, Tardif. nº 4, l. 6, 7; nº 5, l. 4, 6;
Sancta, nº 7, 1. 4;
Carta, nº 44, l. 2;
Precaria, nº 14, l. 4;
Sancta æclisia, nº 17, l. 2;
Elemosena, nº 19, l. 4;
Substancia, nº 19, l. 6;
Mea, nº 19, l. 10;
Misericordia, nº 49, l. 42:
Predicta, nº 49, l. 43;
Villa, nº 21, l. 3;
Falsa carta... audacia, nº 21, l. 5;
Nostra, nº 21, l. 6;
Persona, nº 25, l. 12;
Villa, nº 26, l. 42, 45;
Fistuca, nº 33, l. 22;
Indulgencia nostra, nº 36, l. 24;
Sagrata... filia... relicta, nº 32, l. 7;
Ancilla... puella, nº 40, l. 27;
Judiciaria, Rozière, vii;
Inlibata, vu;
```

Clementia, xx; Subscripta, xx; Integra, xx; Ipsa, xx; Nostra, xx; Regia, xx; Roborata, xxIII; Carta, LI; Cartola, LI; Licentia, LII; Matricola, LIII; Carta, Liii; Pena, LIII: Romana, LxIII; Tuenda, LXXXIII; Ingenua, LXXXIII; Ancilla aliena, Pardessus, p. 9; Perfuga, p. 12; Gutta, p. 192; Ipsa cuppa frangant la tota pour ipsam cuppam frangant illam totam, p. 192; La tercia pour illam tertiam, p. 492.

Le treizième vers de l'inscription de Briord :

Hinc egetur longa meruit sine crimine vita, (Le Blant, II, 12), aurait été dans la langue classique:

Hinc igitar longam meruit sine crimine vitam.

Hanc epistolo pour hanc epistolam, Rozière, XLIX, nous offre aussi l'exemple d'un ablatif faisant fonction de génitif, mais de plus il y a changement de déclinaison et passage de la première à la seconde.

L'm final de l'accusatif singulier, notamment dans la première déclinaison, est supprimé dans une partie des monuments les plus anciens du latin archaïque; on suppose que c'est l'influence de la langue grecque qui a maintenu artificiellement cette nasale dans la langue littéraire des Romains (Corssen, Ausprache, I, 269, 270, 272). Le gaulois comme le grec avait gardé une nasale finale à l'accusatif et, en gaulois

comme en grec, cette nasale était n (Zeuss, Grammatica celtica, 2° édition, p. 221, 222, 253). C'est probablement à cela que nous devons d'avoir conservé, — et conservé sous la forme d'n, — les nasales finales de rem, meum, tuum, suum dans « rien », « mon », « ton », « son ». Le provençal et le français ont seuls gardé cette nasale finale, qu'ont perdue les autres langues néo-latines.

Il est donc probable qu'en Gaule on prononçait l'm final de l'accusatif latin, quand, en Italie, on avait cessé de le prononcer. C'est une des raisons qui nous autorisent à considérer dans les monuments mérovingiens l'accusatif avec forme d'ablatif comme le résultat d'un changement de syntaxe et non d'un phénomène phonétique, comme serait l'apocope de l'm, et à le placer en conséquence dans la déclinaison vulgaire du second degré.

2º Fonction d'accusatif avec forme de génitif ou de datif en -æ:

Decet regale climenciæ pour decet regalem clementiam, Tardif, n° 23, l. 2;

Dulcissimæ atque amantissimæ conjuge meæ pour dulcissimam atque amantissimam conjugem meam, n° 26, l. 38, 39;

Basilicæ vestræ pour basilicam vestram, n° 26, l. 46; Ad pacis concordiæ, c -à-d. concordiam, n° 36, l. 43;

Dulcissimæ nepti meæ pour dulcissimam neptem meam, nº 40, 1. 18;

Dulcissimæ noræ meæ Bertovaræ pour dulcissimam nurum meam Bertovaram, n° 40, l. 22;

Meserecordiæ pour misericordiam, nº 50, l. 46;

Donamus... villæ cognomenante Fraxineto, c.-d-d. villam cognominantem Fraxinetum, n° 25 bis, p. 637, col. 4;

Oportit climenciæ princepale *pour* oportet clementiam principalem, n° 46, l. 2;

Climenciæ regni nostri supplecavit pour elementiam regni nostri supplicavit, nº 46, l. 4;

Ad nure suæ pour ad nurum suam, Rozière, ccxxiii.

3° Fonction d'accusatif avec forme de génitif ou de datif en -e:

Per hanc epistole, e.-à-d. per hanc epistolam, Rosière, ccxxvi.

#### VOCATIF SINGULIER.

#### Classique:

Dulcissima conjux, Rozière, cxxix; Dulcissima sponsa mea, ccxxi; Curia publica, ccix.

Vulgaire du deuxième degré : Fonction de vocatif avec forme d'accusatif :

Reliquam, Rozière, cclx.

#### ABLATIF SINGULIER.

### Classique:

Baseleca, Tardif, n° 4, l. 4; Referencia, n° 4, l. 5; Gracia, n° 4, l. 7; Basileca, n° 5, l. 3; Materna, n° 6, l. 4; Firma, n° 6, l. 44; Reverencia, n° 44, l. 9; Adhepiscenda vita æterna, n° 44, l. 9; Benivola, Rozière, xvi; etc.

Vulgaire du deuxième degré: 1° Fonction d'ablatif avec forme d'accusatif:

Nostram... auctoretatem firmatur pour nostra... auctoritate firmetur, Tardif, nº 6, l. 40;

Plenissimam voluntate mea pour plenissima voluntate mea, Rozière, XLVIII;

Fragilitatem meam prævalente pour fragilitate mea prævalente; Lu;

Cum domo condignam pour cum domo condigna, exxist.

M. Corssen a déjà fait l'observation qu'à partir de la fin du troisième siècle après J.-C. on trouve fréquemment dans les inscriptions romaines des ablatifs avec l'm final, signe de l'accusatif. Il en a réuni un certain nombre d'exemples dont neuf appartiennent à la première déclinaison. On en a même signalé un de l'époque archaïque: ameicitiam = amicitia. C'est, suivant M. Corssen, une des conséquences de l'usage vulgaire de ne pas prononcer l'm final (Aussprache, I, 275). Nous avons déjà dit que lorsqu'il s'agit de la Gaule cette opinion nous paraît inexacte.

2º Fonction d'ablatif avec forme de génitif ou de

datif, d'abord en -æ, ensuite en -e:

De mammonæ iniquitatis pour de mammona iniquitatis, Tardif, nº 19, l. 5;

Cum Herone et matronæ suæ, c.-d-d. matrona sua, mieux

ejus, nº 26, l. 46;

In nostra... presenciæ, c.-à-d. præsentia, nº 48, l. 2.

Pro anima mea de meis peccatis liberandum au lieu de pro anima mea de meis peccatis liberanda, Rozière, LXII;

Pro æternæ retribucione tua au lieu de pro æterna retribu-

cione tua, xc;

Pro largitate tuæ au lieu de pro largitate tua, ccxxII;

In arce pour in arca, Tardif, no 34, l. 47;

In cartole libelli pour in cartula libelli, Rozière, ccxxxII;

Sane... mente pour sana... mente, ccxivii; Ab odierne die pour ab hodierna die, ccziv.

3° Changement de déclinaison:

Inconcusso et inconvulso teniat firmitate pour inconcussa et inconvulsa teneat firmitate, cccxcix.

#### NOMINATIF PLURIEL.

Classique:

Caraxaturæ, Tardif, nº 26, l. 53; nº 40, l. 84, Rozière, exxix:

Lituræ, Tardif, nº 40, h. 84; Rozière, CXXIX.

Vulgaire du premier degré : 1º En -e :

Litore pour lituræ, Tardif, nº 26, l. 53; Nulle-ve, Rozière, LXII; Facte, CXXIX; Reliquie, CCCXXXIX.

2º En -i:

Si quæ litore vel caraxaturæ in hunc testamentum meum inventi fuerint, pour si quæ lituræ vel caraxaturæ in hoc testamento meo inventæ fuerint, Tardif, n° 26, l. 53-54:

Patefacti (peticiones), nº 6, l. 2. — Voir plus haut, p. 11

et 14, le génitif et le datif singuliers.

Vulgaire du deuxième degré.

1° Fonction de nominatif avec forme d'accusatif :

Vacuas et inanis permanirent pour vacuæ et inanes permanerent, Tardif, nº 45, l. 4;

Utrasque partis... vise suærunt accepisse pour utræque par-

tes... visæ fuerunt accepisse, nº 45, ]. 5;

Nostras equalis precepcionis locuntur pour nostræ æquales præceptiones loquuntur, n° 22, l. 47;

Eas...debent confirmare pour eæ... debent confirmari, nº 39,

l. 1;

Ipsas donacionis... veracis aderant *pour* ipsæ donationes... veraces aderant, n° 42, l. 7;

Rotaticus vel reliquas reddebucionis pour rotaticus vel reli-

quæ redebitiones, nº 47, l. 9;

Quæ... conlatas vel donatas fuerunt... abstractas vel dismanatas fuerunt pour quæ... collatæ vel donatæ fuerunt... abstractæ vel dismanatæ fuerunt, n° 54, l. 5 et 6;

Reliquas nationes sub tuo regimini et gubernatione decant pour reliquæ nationes sub tuo regimine et gubernatione degant,

Rozière, vii;

Si aliquas causas adversus eum vel suo mittio surrexerint pour si quæ causæ adversus eum vel suum (ejus) missum surrexerint, 1x;

Si aliquas causas... fuerint, quas... recte definitas non fuerint, eas... fiant suspensas vel reservatas *pour* si quæ causæ... fuerint quæ... recte definitæ non fuerint, eæ... fiant suspensæ vel reservatæ, x;

Villas... qui in antea... fuerint conlatas pour villas... quæ

antea... fuerint collatæ, xx;

Quia conjunxerunt mihi necligencias pour quia conjunxe-

runt me negligentiæ, xLvIII;

Quia conjunxerunt mihi culpas et meas multo magis necligencias pour quia conjunxerunt me culpæ et meæ multo magis negligentiæ, xLIX;

Reliquas vero epistolas vacuas et inannis permaneant pour

reliquæ vero epistolæ vacuæ et inanes permaneant, cxxix;

Qualiscumque a quemcumque epistolas de nomine nostro, manus nostras firmatas, ostensas fuerint..., vacuas permaneant pour qualescumque a quocumque epistolæ de nomine nostro, manibus nostris firmatæ, ostensæ fuerint..., vacuæ permaneant, cxxix;

Qualis causas... mihi oppresserunt pour quales causæ... me

oppresserunt, cxxx;

Quantum ipsas res inmelioratas valuerint pour quantum ipsæ

res immelioratæ valuerint, cclxix;

Alias præcarias per quinquennium fuerint renovatas pour aliæ precariæ per quinquennium fuerint renovatæ, cccx1;

Commutationis duo uno tenore conscriptas omni tempore firmas et inviolatas permaneant pour commutationis duæ uno tenore conscriptæ firmæ et inviolatæ permaneant, cccvii;

Omnes res suas erunt pour omnes res suæ erunt, Pardessus,

p. 31, 65, 109;

Hec sunt septem causas pour hæ sunt septem causæ, p. 350; Incipiunt sententias,  $c.-\dot{a}-\dot{a}$ . sententiæ, p. 355.

Nous trouvons des noms de lieu féminins faisant fonction de nominatif pluriel avec forme d'accusatif dans le diplôme nº 6 de M. Tardif, l. 4:

Loca quorum vocabula sunt : Ferrarias..., c.-à-d. Ferrariæ (fabricæ ou officinæ);

Dans le diplôme 68, du même éditeur (an. 770) :

In loco que vocatur Funtanas,  $c.-\dot{a}-d$ . Fontanæ.

C'est ce nominatif pluriel en -as qui explique les titres inscrits au dos de certaines chartes mérovingiennes:

Hic sunt cartas..., c.-à-d. cartæ, Tardif, n° 22, 33, 35, 44; Cartas eclisie de Tunsone-Valle, n° 38.

Ce nominatif pluriel avec forme d'accusatif a déjà

été signalé par M. Diez, Anciens Glossaires romans,

p. 80.

2º La fonction de nominatif pluriel avec forme d'ablatif est rare. Je n'en ai remarqué que deux exemples :

Quas... definitis non fuerint pour quæ... definitæ non fue-

rint, Rozière, IX;

Superdictus ille comis vel reliquis Francis personis... cartola relatione, que dicitur apennis, dare decreverunt *pour* superdictus ille comes vel reliquæ Francæ personæ... cartulam relationis, quæ dicitur apennis, dare decreverunt, ccccix.

Le nominatif pluriel en -as de la première déclinaison était assez usité dans le latin vulgaire de la Gaule, pour avoir subsisté en provençal (Diez, Granmatik, 2° édition, t. II. p. 36). C'est aussi ce nominatif pluriel en -as qui explique le nominatif pluriel en -es de la même déclinaison dans le français archarque (ibid. p. 43, cf. Bartsch, Chrestomathie de l'ancien français, p. 479, et N. de Wailly, Mémoire sur la langue de Joinville, § 2). Ce nominatif pluriel en -as est étranger à la langue latine. La désinence archaïque du nominatif pluriel de la première déclinaison est -ai. M. Corssen en a recueili plusieurs exemples (Aussprache, I, 680). On peut, avec M. Schleicher, supposer qu'on aura dit primitivement ais (Compendium, 2º édition, p. 535). Mais les monuments les plus anciens ne nous offrent aucun exemple de cette désinence. La langue latine a eu dès l'époque archaïque une tendance à supprimer les s finales, qui après avoir graduellement diminué de nombre dans le latin vulgaire ont toutes disparu en italien.

L'osque et l'ombrien forment en -as le nominatif pluriel de la première déclinaison (Schleicher, ibid., p. 535). Mais si ces langues italiennes ont dû exercer quelque part une action sur le latin vulgaire et sur les langues néolatines, c'est en Italie; or, en italien, leur influence sur la formation du nominatif pluriel a été nulle, et il s'agit ici de la Gaule. C'est par le

gaulois que je crois devoir expliquer le nominatif pluriel en -as de la première déclinaison dans les monuments latins de la Gaule à l'époque mérovingienne.

Le nominatif pluriel gaulois de la première déclinaison ne nous est pas directement connu : mais en vieil irlandais le nominatif pluriel féminin des thèmes en -a (1<sup>re</sup> déclinaison latine) se termine par un a, et les belles études phonétiques de M. Ebel, établissent que si cet a a été conservé, c'est qu'originairement il était long et suivi d'une consonne : -as est la désinence qui explique le nominatif pluriel des thèmes féminins en -a du vieil irlandais (1<sup>re</sup> déclinaison latine). On peut consulter là-dessus les Beitræge zur vergleichenden Sprachforschung, t. I. p. 165, et la Grammatica celtica de Zeuss, 2º édition, p. 221, 241, 244, 245. Il est donc infiniment probable que le nominatif pluriel des thèmes féminins en -a (1<sup>re</sup> déclinaison latine) se terminait en -as dans la langue des Gaulois nos aïeux. La très-proche parenté du gaulois avec le latin est la cause de la facilité avec laquelle les Gaulois apprirent le latin. Mais la ressemblance générale des deux grammaires n'empêchait pas qu'il n'y eût un certain nombre de différences; et ces différences s'exprimèrent par des solécismes dans le latin vulgaire de la Gaule. Les nominatifs pluriel en -as de la première déclinaison, dans les documents mérovingiens, sont un de ces solécismes.

Le nominatif pluriel de la première déclinaison et celui de la seconde, n'ont ni l'un ni l'autre un s final dans le latin classique. En provençal et en français archaïque, le nominatif pluriel de la première déclinaison a un s final, celui de la seconde déclinaison n'en a pas : pourquoi dans la seconde déclinaison a-t-on, pour ce cas, suivi la tradition latine qu'on abandonnait dans la première?

C'est dans le gaulois qu'il faut en chercher la cause. Le gaulois, comme l'osque et le vieil ombrien, faisait en -as le nominatif pluriel des thèmes féminins en -a (1<sup>re</sup> déclinaison latine); comme le latin classique il avait supprimé l's à la fin du nominatif pluriel des thèmes masculins en -a (2<sup>e</sup> déclinaison), il employait dans ce dernier cas, soit la finale oi, que l'on trouve dans une inscription de Novare et que l'on peut comparer à la finale oe du latin archaïque, soit la finale i qui est celle du latin classique, et qui paraît nécessaire pour expliquer la forme de ce cas en vieil irlandais (voir Ebel, dans les Beitræge, I, 164; Grammatica celtica, 2<sup>e</sup> édition, p. 221, 222, 225) et certaines formes du pluriel encore usitées dans divers dialectes bretons (Stokes dans les Beitræge, t. VII, p. 69-71).

#### GÉNITIF PLURIEL.

Classique:

Personarum, Tardif, n° 6, l. 2; Rozière, vII; Aquarum, Tardif, n° 7, l. 4; Æclisiarum, n° 23, l. 2; Ecclesiarum, Rozière, xVI, etc.; Teularum pour tegularum, Glossaire de Reichenau, n° 47, p. 240.

Vulgaire du premièr degré : 1° En -o = -a

Sanctorum virgenum pour sanctarum virginum, Tardif, nº 49, 1. 7.

A cette forme se rattachent les génitifs pluriels du français archaïque: pascor = pascharum, chandeleur = candelarum, erbour = herbarum cités par M. G. Paris: De l'accent latin, p. 44. M. Schuchardt (Vokalismus, I, 169-177) a recueilli un certain nombre d'exemples dans lesquels on voit l'a latin remplacé par o.

2° En -erum = -arum :

Aquerum pour aquarum, Tardif, nº 25, l. 8;

Des exemples de l'emploi d'e pour a dans le baslatin ont été réunis par M. Schuchardt (Vokalismus, t. I, p. 185 et suivantes).

Vulgaire du deuxième degré : Fonction de génitif avec forme d'accusatif :

Vuaccas grege pour vaccarum gregem, Rozière, ccxxi; Die kalendas illas mox ventures pour die kalendarum illarum mox venturarum, ccclxix; Die kalendas pour die kalendarum, Le Blant, II, 308.

#### DATIF PLURIEL.

Classique:

Sanctis, *Tardif*, nº 26, l. 56, 59; Basilecis, nº 26, l. 59.

Vulgaire du premier degré en -es :

Baselices, Tardif, nº 26, l. 56.

Voir plus bas ce que nous dirons de cette forme en traitant de l'ablatif.

#### ACCUSATIF PLURIEL.

Classique:

Basilecas, Tardif, n° 5, l. 7; Causas, n° 45, l. 2; Epistolas, n° 47, l. 2; Causas, n° 38, l. 5; Areolas, n° 40, l. 67, 79; Vineolas, nº 40, l. 68, 80; Liberas, nº 40, l. 68; Vilas (villas)... suas, nº 44, l. 8; Inlicitas, Rozière, ix; Causas, paratas, xvi; Roboratas, xx; Cartas... recensendas, cli; Sitas, ccxv.

Vulgaire du deuxième degré : Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif :

Per basilecabus pour per basilicas, Tardif, nº 5, l. 5; Erga nostris partibus pour erga nostras partes, nº 20, l. 2; Si quis alteri herbis dederit, c.-à-d. herbas dederit, Pardessus, p. 82;

Costis traduit par l'accusatif pluriel vieux haut allemand rippi, dans les gloses de Cassel, n° 57, cf. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, II, 356.

#### ABLATIF PLURIEL.

Classique:

Terris, Tardif, nº 5, l. 6; nº 6, l. 5; Viniis (vineis), silvis, aquis, adjacenciis, nº 6, l. 5; Terris, vineis, silvis, aquis, Rozière, castri; etc.

2º En -abus:

Aquolabus, Tardif, nº 43, 1. 8; Accolabus, nº 49, 1. 48; Villabus, Rozière, xvi; Acolabus, cxxxii, etc.

Vulgaire du premier degré: En -es == -is:

Cum... adjecencies, *Tardif*, nº 49, l. 18; De caduces rebus, nº 46, l. 2; In... vinies, *Rozière*, ccxLvII. On pourrait, pour expliquer cette forme, remonter au latin archaïque qui termine en -eis l'ablatif pluriel de la première déclinaison; M. Corssen en a réuni plusieurs exemples (Aussprache, t. I, p. 700); on considérerait la désinence -es comme une forme secondaire dérivée directement de -eis et collatérale de -is. On peut aussi soutenir que la désinence -es est une altération de -is. Quoiqu'il en soit, les exemples d'ablatifs comme de datifs pluriels en -es de la première et de la seconde déclinaison latine ne sont pas rares. On peut en voir un recueil dans Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 82-83.

Vulgaire du deuxième degré: Fonction d'ablatif avec forme d'accusatif:

Cum adjecencias, Tardif, nº 12, l. 4; De prædictas villas, nº 14, l. 5; Cum... adjacientias, nº 26, l. 48; Inspectas eorum noticias (ablatif absolu), nº 30, l. 12-13; Cum... adjecencias suas, nº 32, l. 8-9; nº 34, l. 3 et 8; nº 42, l. 8; De totas, nº 39, 1. 44; De... vilas, nº 41, l. 5; In missas pour in missis, nº 54, l. 23; De quaslibet causas, Rozière, xvi; De villas et in prædictis... villas, xx; Cum monichas vel Dei ancillas, xxIII; Cum res nostras, xLvi; De ris vestras pour de rebus vestris, xlix; In suprascriptas villas pour in suprascriptis villis, ccxv; De ipsas villas, ccxv; Cum sagittas, Pardessus, p. 9.

## DEUXIÈME DÉCLINAISON.

#### NOMINATIF SINGULIER MASCULIN.

```
Classique:
  Ursinus, Tardif, nº 6, l. 3;
  Beatus Dionisius, Loutherius et Rustecus, nº 11, l. 3;
  Christus, nº 44, l. 4;
  Apostolicus... episcopus, nº 44, l. 5;
  Sanctus locus... ditatus, nullus, nº 44, l. 7;
  Instetutus, nº 44, l. 40;
Filius, nº 45, l. 2;
  Antedictus, nº 45, l. 4;
  Chorus, nº 49, l. 7;
  Marcius, nº 19, l. 38;
  Æjectus, nº 24, l. 9;
  Præciosus, nº 21, 1. 43;
  Judicatus, nº 21, l. 15;
  Confirmatus, nº 21, l. 18;
  Dominus, nº 25, l. 24;
  Ultimus, vilissimus, conatus, ordinatus, Prologue de Mar.
culfe, etc.
  Vulgaire du premier degré:
  En - os = -us:
  Suos, Tardif, nº 44, l. 2; nº 45, l. 2, 4; nº 32, l. 46; nº 33,
l. 48; Rozière, cxxv;
  Servos, Tardif, nº 20, l. 4; Rozière, ccccxII;
  Domnos, nº 24, l. 2; nº 25 bis, p. 638, col. 4;
  Legitimos, cxxix;
```

Congruos, ccclxxxviii; Apostolicos, cccxciii;

Dinarios, sur une monnaie de Lyon, d'Amécourt, p. 129; Gemellos, sur une monnaie de saint Martin de Tours, d'Amécourt, p. 173;

Monetarios, sur une monnaie de Nasium, d'Amécourt,

p. 192;

Leopocenos, Le Blant, I, 88.

## Comparez:

Menos pour minus, Le Blant, II, 308; Superios pour superius, Rozière, ccxlvii.

Des exemples analogues appartenant aux bas temps du latin ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 168-169. On trouve aussi des nominatifs singuliers masculins de la seconde déclinaison en -os dans les plus anciens monuments de la langue latine: Bilios, primos dans l'incription de la colonne rostrale (Egger, Latini sermonis vetustioris reliquix, p. 102), filios dans la deuxième inscription du tombeau des Scipions (ibid., p. 104), mortuos dans la sixième (ibid., p. 156; voir aussi Corssen, Aussprache, I, 286). Cet usage archaïque se sera-t-il maintenu dans le peuple, quand dans la classe lettrée la finale -us était préférée? ou la désinence -os des bas temps serait-elle le résultat d'une altération de la désinence -us qui, à l'époque classique, aurait complétement triomphé? Il serait peut-être difficile de trancher cette question. La prononciation archaïque -os était conforme aux règles de la déclinaison gauloise. Seize exemples de nominatifs singuliers gaulois de la deuxième déclinaison ont été réunis dans la nouvelle édition de la Grammatica celtica, p. 222 (1). Mais on ne peut affirmer que la substitution de l'o à l'u dans cette désinence ait en Gaule eu pour

<sup>(1)</sup> On pourrait augmenter considérablement ce nombre au moyen des légendes monétaires. Dans le texte de l'Art gaulois, de M. Hucher, j'ai compté trente-quatre nominatifs singuliers gaulois en -os qui ne sont pas mentionnés dans la Grammatica celtica.

cause la tradition gauloise, puisqu'en italien c'est l'o qui a prévalu sur l'u dans la désinence des noms de la seconde déclinaison. Ce que je croirais plutôt dù à l'influence gauloise, c'est le maintien de l's final du nominatif singulier. On sait que dans le latin archarque l's final est plus souvent supprimé que conservé. M. Corssen l'a établi par de nombreux exemples empruntés aux inscriptions (Aussprache, t. I, p. 286-287). Cet s est supprimé souvent dans les vers des anciens poètes latins.

Ainsi dans Ennius (1):

```
... Volito vivo' per ora virum (Egger, Latini sermonis velus-
tioris reliquiæ, p. 137);
...At Romulu' polcer in alto (Ibid., p. 137);
   ... Sol albu' recessit in infera nectis (Ibid., p. 438);
  ...Me somnu' reliquit (Ibid., p. 438);
  Hocce loquutu' vocat (Ibid., p. 440);
   ... Magnam quam lassu' diei (Ibid., p. 140);
  Levis haut, malu', doctu', fidelis,
  Suavis homo, jucundu', suo contentu', beatus,
  Scitu', secunda loquens in tempore, commedu', verbum
  Paucum... (Ibid., p. 440);
  ...horridu' miles amatur (Ibid., p. 141);
  ...volvendu' per æthera vagit (Ibid., p. 141).
```

# Dans l'Asinaria de Plaute (2):

... Frausu' sit pour frausus sit, etc.

Dans Lucius Attius (3):

...in quos delatu' locos (Egger, p. 196).

Dans Lucrèce (4):

Lumina sis oculis etiam bonus Ancu' reliquit (Livre III, v. 1038) ; ... Eadem aliis sopitu' quiete est (Ibid., v. 1052) etc., etc.

<sup>(</sup>i) Mort 169 ans avant J. C. (2) Mort 184 ans avant J. C.

<sup>(3)</sup> Vivant vers l'au 115 avant J. C. (4) Mort 51 ans avant J. C.

Une des choses qui prouve que l's final du nominatif singulier de la deuxième déclinaison se prononçait d'une manière peu sensible en latin dans la langue parlée 200 ans avant J.-C. ce sont chez Plaute les contractions exercituru's = exercituru[s] es, vaniloquu's = vaniloquu[s] es, aggressu's = aggressu[s] es, locutu's = locutu[s] es, factu's = factu[s] es, etc. Si l'on avait prononcé un peu énergiquement l's final de vaniloquus, d'exerciturus, d'aggressus, de locutus, de factus, il n'y aurait pas eu de différence entre le nominatif seul, et le nominatif suivi de la seconde personne du présent de l'indicatif du verbe esse, entre aggressus et aggressu's, locutus et locutu's, factus et factu's. En outre dans Plaute est précédé du nominatif singulier en -us de la deuxième déclinaison donne la même résultante que lorsqu'il est précédé du nominatif singulier en -a de la première déclinaison : Comme on dit causa'st = causa est, on dit natu'st = natu[s] est, superstitiosu'st = superstitiosu[s] est, usu'st = usu[s] est.Causa n'a pas d's final; natus, superstitiosus, usus en ont un : causa est traité de la même facon que natus, superstitiosus, usus.

Ainsi dans le latin archaïque il y a une tendance évidente à ne pas prononcer l's final du nominatif singulier masculin de la deuxième déclinaison.

Le latin classique a supprimé définitivement cet s à la fin d'une partie des noms qui ont un r à la dernière syllabe du thème: comme ager, puer, socer, gener; et, quoique cette suppression ne fût pas admise par les grammairiens pour le reste des noms de cette déclinaison, elle avait lieu en fait pour ces noms assez fréquemment dans l'usage, comme en témoignent les inscriptions de l'époque impériale (Corssen, Aussprache, I, 291-292.) Finalement cette suppression est devenue une règle en italien où l'unique forme du substantif est celle du nominatif, et où, au singulier, les noms de la seconde déclinaison se terminent en o,

désinence du nominatif singulier de cette déclinaison en latin vulgaire quand on remplace par o l'u classi-

que et qu'on ne prononce pas l's final.

Le provençal et le français archaïque ont conservé l's final du nominatif singulier de la seconde déclinaison. Pourquoi? sinon par l'influence du gaulois qui avait gardé cet s final comme le prouvent de nombreux exemples? (Grammatica celtica, 2° édition, p. 222). Le gaulois paraît même avoir conservé cet s à la fin des mots qui le perdent dans le latin classique (1). Ainsi les lois phonétiques de l'ancien irlandais établissent que l'équivalent celtique du latin vir serait viras ou viros (Grammatica celtica, 2° édition, p. 8).

On nous accusera peut-être d'exagérer ici l'influence celtique. Ce qu'il y a de certain c'est que les documents latins de la Gaule mérovingienne comme les plus anciens monuments néolatins du même pays gardent l's final du nominatif singulier masculin de la deuxième déclinaison dans les mots où le latin classique le conserve, et que cet attachement à l's final est à la fois conforme à une loi de la grammaire gauloise et contraire à une tendance latine qui a prévalu définitivement en italien.

Vulgaire du deuxième degré :

Fonction de nominatif singulier masculin avec forme d'accusatif:

Si vero puerum infra xu annorum aliqua culpa comiserit pour si vero puer infra xu annos aliquam culpam commiserit, Pardessus, p. 169.

L'accusatif et le nominatif se confondent dans la langue vulgaire parce que la langue classique a supprimé l's final du nominatif puer (cf. p. 10).

<sup>(1)</sup> M. Becker, Beitræge, II, 187 et 190, prétend qu'en gaulois on supprimait, comme en latin, l's final du nominatif singulier. Les exemples qu'il cite ne sont pas concluants, quoiqu'en dise M. Corssen, Aussprache, 2º édition, p. 41.

### NOMINATIF SINGULIER NEUTRE.

## Classique:

Rignum = regnum, Tardif, n° 19, l. 5; Bonum (Ibidem); Cui vocabulum est, n° 24, l. 4; n° 40, l. 3; Judicium, dans le titre du diplôme n° 28.

On peut y joindre un nombre considérable de participes:

Quod... factum et prestetum est, nº 44, l. 6; Delegatum est, nº 44, l. 7; Conlatum est, nº 44, l. 9; Inventum est, nº 44, l. 3; etc.

Vulgaire du second degré :

1° Fonction de nominatif neutre avec forme d'ablatif classique en -o:

Judicio pour judicium, dans le titre du diplôme, n° 35; Villarem cui vocabulum est Volonno, c.-à-d. Volonnum, Tardif, n° 40, l. 36, 37;

Villa cui vocabulum est Latiniaco, c.-d-d. Latiniacum, nº 40,

l. 43;

Loco qui dicitur Bordonello, c.-d-d. Bordonellum, nº 54, l. 44-45;

Loca qui dicuntur Pisciaco et Adsulto, c.-à-d. Pisciacum et Adsultum, nº 54, i. 47;

Cum ferro suppliciis coaptatu... plus lucerit pour cam ferrum suppliciis coaptatum... plus luxerit, Delisle, p. 27.

Et postérieurement à l'époque mérovigienne :

In tercio loco quæ vocatur Habriciago, c.-à-d. Habriciacum, Tardif, nº 59;

In loco qui dicitur Cadolaco, c.-à-d. Cadolacum, nº 78; Villa quæ vocatur Pesco, c.-à-d. Pescum, nº 90.

2º Fonction de nominatif neutre avec forme d'a-

blatif vulgaire en -u pour -o: voir dans un des textes qui précèdent le participe coaptatu pour coaptatum.

Le nominatif neutre est ici traité comme l'accusatif masculin dont nous parlerons plus loin.

3º Fonction de nominatif neutre avec forme de nominatif masculin classique en -us ou vulgaire en -os:

Tilloneos pour teloneum, Tardif, nº 23, l. 43;

Sicut ipse beneficius... fuit concessus vel indultus pour sicut ipsum beneficium... fuit concessum et indultum, nº 49, l. 6;

Sicut ipse beneficius... fuit indultus et usquemodo conservatus pour sicut ipsum beneficium... fuit indultum et... conservatum, Rozière, xx;

Judicios suos loquitur pour judicium suum loquitur, cccxciii; Mandatus, c.-à-d. mandatum, dans le titre des formules,

nº cclx, ccclxxviii, cccxcv, cccxcvi;

Præcius, Pardessus, p. 60; precius, p. 94 et 105, pour pre-

On trouve encore monasthyrius pour monasterium dans un diplôme de Charlemagne, Tardif, n° 75.

A ces nominatifs on peut comparer les accusatifs :

Hunc beneficium, Tardif, nº 5, l. 5; nº 44, l. 9; nº 42, l. 6:

Hunc preceptum, no 20, l. 6; no 25, l. 7; no 46, l. 8;

Presentem preceptum, nº 23, l. 8;

Hunc testamentum, nº 26, l. 49, 53; nº 40, l. 4, 93;

# l'ablatif singulier:

Cum omnem jure, nº 50, l. 4.

#### Nous citerons aussi:

Si quis animalia furaverit et nec unus inde remaneat, c.-d-d. nec unum, Pardessus, p. 6, 38, 72; (On peut comparer l'accusatif animalem pour animal, Pardessus, p. 40, 75, 76.)

Je crois donc être en droit de considérer comme des formes vulgaires de nominatifs originairement neutres les nominatifs masculins des noms de lieu qui suivent:

Villa vestra cui vocabulum est Prisciniacus, Tardif, nº 24,

In villa Chrausobaci qui nuncopatur Calciacus, nº 25, l. 47; Prædicta villa Napsiniacus, nº 34, l. 45; In loco qui dicitur Curbrius, nº 53, l. 4.

Je considérerais comme ayant la même valeur les nominatifs suivants en -os:

In loco que vocatur Siliacos, nº 34, l. 45;

Laudunos pour Laudunum inscrit sur une monnaie mérovingienne (de Barthélemy, Bibl. de l'école des Chartes, 6° série, I, 457).

Outre tilloneos et judicios pour teloneum et judicium cités plus haut, je produirai à l'appui la phrase suivante: le sujet neutre y a pris la forme d'un nominatif masculin de la troisième déclinaison et les adjectifs sont masculins avec trois désinences différentes parmi lesquels la désinence en -os:

Si aliquos instrumentis... quolibet ordine comprehensus, aut anterius aut posterius prænotatos... fuerit ostensus..., vacuus et inenis appareat pour si quod instrumentum... quolibet ordine comprehensum aut anterius aut posterius prænotatum... fuerit ostensum..., vacuum et inane appareat, Rozière, ccxv.

La tendance vers la suppression du neutre qui a triomphé en français apparaît déjà dans le latin vulgaire. Les nominatifs-accusatifs pluriels neutres de forme féminine en -as nous en donneront une nouvelle preuve.

Les noms de lieu que je viens de citer et auxquels les textes donnent une désinence masculine sont, à l'exception d'un, terminés par les suffixes -aco, -iaco si fréquents dans la géographie de la Gaule. Je crois neutres tous les noms de lieu terminés par ces suffixes. Je suis sur ce point d'accord avec le nouvel éditeur de la Grammatica celtica, p. 806, et avec l'illustre au-

teur de cet ouvrage, p. 772. M. Quicherat, mon savant maître, dans son excellent petit volume intitulé: De la formation française des noms de lieux, est moins affirmatif et reconnaît quatre désinences: -iacum et -dcum, -iacus et -dcus, -iaca et -dcas, -iacas et -dcas (p. 34 et 41). Je crois que -dca et -iaca sont à retrancher complètement, que: -dcum et -iacum sont une forme classique dont -dcus et -iacus sont la variante vulgaire; quant à -dcas et -iacas se sont les nominatifs-accusatifs pluriels vulgaires de -dcum et -iacum. Ces nominatifs-accusatifs ont la forme de l'accusatif pluriel féminin classique, conformément à une règle qui sera étudiée plus loin en son lieu.

Si quelquefois les suffixes -dcum, -iacum apparaissent avec des désinences féminines au singulier, c'est qu'alors les mots terminés par ces suffixes cessent d'être substantifs pour devenir des adjectifs et qu'ils se rapportent au substantif féminin villa.

Ainsi le nom du village de Noisy, Nocétum, est substantif neutre dans trois passages du diplôme 32, où on lit:

Villa nuncopanti Nocito pour villam nuncupatam Nocêtum, l. 8;

Villa Nocito, l. 13; l. 21.

Il devient adjectif féminin dans un autre passage:

Villa Nocita, l. 45.

Comparez:

Daccognaca (Dacconiaca) villa, nº 46, l. 5.

Une observation me paraît prouver d'une manière décisive que les suffixes -iaco, -aco, quand ils sont employés substantivement, n'ont pas de féminin : dans la nomenclature des noms de lieux mérovingiens dressée d'après les monnaies, par M. de Barthélemy, je trouve cent quatre noms terminés en -aco, -iaco, or je n'en ai pu relever que deux en

-iaca: Arciaca et Olicciaca. Arciaca figure sous la forme Artiacam dans l'Itinéraire d'Antonin (D. Bouquet, t. I, p. 105 C); malgré l'accord de ce dernier document avec la monnaie mérovingienne citée par M. de Barthélemy, il est évident que l'orthographe Arciaca, Artiacam est défectueuse et qu'il faut lire Arciacas. La leçon Arciacas est donnée par une monnaie mérovingienne: elle est conforme à l'orthographe postérieure du nom de lieu dont il s'agit: Arsis dans une charte du xm² siècle, Arceie dans d'autres actes du moyen-âge, aujourd'hui Arcis-sur-Aube. Quant à Olicciaca, il doit, suivant M. de Barthélemy lui-même, être lu Oliccia castro.

Les exemples que l'on pourrait m'opposer d'après les diplômes ne seraient pas, je crois, plus concluants. Tel est, par exemple, le vico Bonisiaca mentionné dans un testament mérovingien (Tardif, n° 40, l. 41). Bonisiaca est un lapsus calami pour Bonisiacas: cela résulte d'une manière évidente des formés Bunzeias, 1117 (Tardif, n° 362), Bonsies et Bondies au xiii siècle (Cartulaire de N.-D. de Paris, t. I, p. 15 et 21; t. III, p. 100). Bonisiacas (cf. Lusarca = Lusareca = Lusaricas « Luzarches », Tardif, n° 22, 32) est, comme Arciacas, un nominatif-accusatif pluriel neutre avec forme féminine: nous le justifierons en parlant du nominatif pluriel neutre.

# GÉNITIF SINGULIER.

# Classique:

Domni... nostri, Tardif, n° 4, 1. 4; Loci sancti, n° 4, 1. 5; Dei, n° 4, 1. 7; n° 6, 1. 2; Christi, n° 4, 1. 8; n° 5, 1. 9; Regni, n° 4, 1. 9; n° 6, 1. 8; Testamenti, n° 5, 1. 23;

```
Divini nomenis, nº 44, l. 21
Filii, n° 44, l. 3;
Fisci, Rozière, vii;
Monasterii, ıx, ccxv, etc.
```

```
Vulgaire du premier degré :
En -e ou -æ === -6 :
```

```
Domni Dionense, pour domini Dionysii, Tardif, nº 14.
l. 8; nº 15, l. 2, 3 et 6;
  Monastirie, nº 19, l. 6;
  Domni Martine, nº 22, 1. 44;
  Demni Dioninsiæ, nº 23, l. 3;
  Predicti monasthiriæ suæ sancti Dionisiæ, nº 25, l. 44;
  Fisce nostri, nº 31, l. 23; nº 44, l. 12, 16, 25; nº 47, l. 18;
  Fisce, nº 44, l. 6; nº 49, l. 4;
  Æterne judicis, nº 36, l. 22;
  Ipsius monastirize, nº 37, l. 7;
  lpsius monasthyriæ, n° 42, l. 42;
  Palacie nostre, nº 44, l. 17;
  Predicte monastiriæ, nº 44, l. 48:
  Loce ipsius parisiace comis pour loci ipsius parisiaci comes.
nº 14, 1. 12;
  Sancti loce, nº 44, l. 25;
```

Sancte loce, nº 49, l. 7;

Sancti Laurente pour sancti Laurentii, nº 44, l. 24;

Palate = palati = palatii, nº 53, l. 9;

Domnæ Stefanæ pour domni Stephani, domnæ Germanæ pour domni Germani, nº 25 bis (p. 637);

Ipsius monasteriæ, Rozière, xxIII, cccxxxIX;

Sub constitucione bone memorize Constantine legum imperatoris, LXII;

[H]sbendi, tenerde, denande, vindende, seu commutatidi,

Dominæ suæ pour domini sui, Pardessus, p. 44; Consile = consili = consilii, Le Blant, II, 12; Domini nostre pour domini nostri, II, 195.

Pour expliquer cet -e == -i on peut rappeler da tlésinence en -oe, puis en -ei du génitif singulier masculin de la deuxième déclinaison qui ont donné comme résultante, en ombrien, la désinence -e, collatéralement à la désinence -i du latin classique (voir les exemples reunis par M. Corssen, Aussprache, I, 704.

765-768). L'e du latin de la décadence peut être issu d'ei comme l'i classique. Mais il est aussi fort possible qu'il n'ait pas une si ancienne origine et qu'il soit issu directement de l'i classique; c'est même ce qui paraît le plus probable si l'on songe à la date récente des exemples recueillis par M. Schuchardt, Vokalismus, II. 80-81. Il n'y a pas ici d'influence celtique à alléguer, puisque le gaulois et le plus ancien irlandais faisaient en -i le génitif singulier des thèmes masculins en -a (seconde déclinaison), conformément à l'usage latin classique (Grammatica celtica, 2º édition, p. 223).

Vulgaire du second degré : 1º Forme d'accusatif avec fonction de génitif :

Post obetum virum suum,  $c.-\dot{a}-d$ . post obitum viri sui, Tardif, n° 26, l. 8;

Annum tercio rignum pour anno tertio regni, nº 39, l. 20; Anno illo regnum nostrum pour anno illo regni nostri, Rozière, LXIII;

Post transitum virum tuum, c.-à-d. post transitum viri tui,

Post recitationem mandatum,  $c.-\dot{a}-d$ . post recitationem mandati, cclix;

Annum quartum regnum pour anno quarto regni, Le Blant,

II. 475.

2º Forme d'ablatif avec fonction de génitif :

[Datum]... Sterpiniaco pour [datum]... Sterpiniaci, Tardif, n° 4, l. 9 (1); Sancti domni Dioninsio, n° 5, l. 3, 6;

Sancti Dioninsio, nº 5, l. 4;

Ex successione genituri suo pour ex successione genitoris sui, nº 6, l. 3;

Mano prefato germano suo pour manu præfati germani sui, nº 6, l. 6;

Ex permisso prædicto princepe pour ex permissu prædicti principis, nº 15, l. 4;

<sup>(1)</sup> On trouve déjà de nombreux exemples de ce solécisme dans les dates des constitutions impériales insérées au Code théodosien.

Datum... Marlaco pour datum... Marlaci, nº 20, l. 46;

Filius Miecio pour filius Miecii, nº 21, l. 4;

Rpiscopatum Rbreduno pour episcopatum Ebreduni, nº 21,

Auro liberas v, argento pondo x pour auri libras v, argenti pondo x, nº 24; l. 46;

Hactum Prisciniacò pour actum Prisciniaci, nº 24, 1. 48; Signum Ansberto servo Dei pour signum Ansberti servi Dei,

n° 24, l. 22;

Datum... Conpendio pour datum Compendii, nº 25, l. 47; Pro olio milli quingentas liberas et vino bono modios cento pour pro olei mille quingentis libris et vini boni modiis centum, nº 30, l. 4, 5;

De mano memorato Chainone pour de manu memorati Chai-

nonis, nº 30, l. 9-40;

Argento liberas dece pour argenti libras decem, nº 30,

Datum... Noviento pour datum... Novienti, nº 30, l. 26; Ipsi agentis memorato abbati pour ipsi agentes memorati abbatis, nº 31, l. 46;

In causa Ingramno, orfanolo, filio Chaldedramno, pour in causa Ingramni, orphanuli, filii Chaldedramni, n° 33, l. 9-40

Tempora bone memoriæ germano nostro pour temporibus bonæ memoriæ germani nostri, n° 34, l. 4;

In causa venerabile viro pour in causa venerabilis viri,

nº 35, l. 3;

Cum consenso filio suo Deodato quondam antecessori nostro... episcopo pour cum consensu filii sui Deodati quondam antecessoris nostri... episcopi, nº 36, l. 4;

Sub Christo cultui pour sub Christi cultu, nº 36, l. 23;

Precepcione domno et genetore nostro pour præceptione

domini et genitoris nostri, nº 37, l. 10;

Agentis inlustri viro Drogone, filio, itemque inlustri viro Pippino pour agentes illustris viri Drogonis, filii, itemque illustris viri Pippini, n° 38, l. 7;

Datum... Carraciaco pour datum... Carraciaci, nº 42, l. 14; De parte socero suo pour de parte soceri sui, nº 48, l. 3;

Confirmaciones avo nostro... vel avunculo nostro pour confirmationes avi nostri... vel avunculi nostri, nº 49, l. 5, etc;

Sub... defensione inlustris viro pour sub... defensione illustris viri, Rozière, IX;

Signum domno illo rege pour signum domni illius regis, x;
Ad petitionem apostolico viro domino illo... episcopo pour
ad petitionem apostolici viri domini illius... episcopi, xvi;

Præceptione jam dicto principe pour præceptionem jam

dicti principis, xx;

Domesticus ac si indignus gloriose domne, c.-à-d. glariosi domini, LXXX;

Præceptione antedicto principe pour præceptionem antedicti principis, clu;

Privilegium ipsius monasteria, s.-à-d. monasterii, clym;

Ad policionem nutrido nostro pour ad petitionem nutriti nostri, cuxiv;

Monasterii illius... in pago illo constructo, e.-d-d. constructi,

ccxv;

Argento pondus pour argenti pondus, ccxv; Prado juctus pour prati juctos, ccxvvi, etc;

Ursiniano subdiacono... ossa pour Ursiniani subdiaconi... ossa, Le Blant, I, 396;

Fili Magno pour filii Magni, II, 44.

3º Passage de la deuxième déclinaison dans la troisième:

Peculiaris patronis, c.-à-d. patroni, Tardif, n° 44, l. 2; n° 46, l. 4; n° 48, l. 3; n° 50, l. 7; n° 54, l. 3;

Ad furtis causis *pour* a furti causis, Rozière, ccccvu; Ad furtis condicionis *pour* ad furti conditiones, ccccxcv.

### DATIF SINGULIER.

# Classique:

Domestico, Tardif, pº 7, 1.4;

Suo dominio, nº 14, l. 6;

Præcelso filio nostro, Rozière, 1;

Domno, xlvii, xlviii, xlix;

Domeno non dulcissemo sed amarissimo et exsuffiantissimo jocali meo, cxiv, etc.

Patricio, cuvin; Dulcissimo, cuvin; Prædicto viro, ccxvi;

Vulgaire du second degré:

Fonction de datif avec forme de génitif:

Huic testamenti pour huic testamento, nº 26, l. 43.

#### ACCUSATIF SINGULIER.

## Classique:

```
Beneficium, Tardif, n° 4, l. 5;
Condonatum, n° 4, l. 6;
Palacium, n° 5, l. 40;
Ad ipsum sanctum locum, n° 11, l. 5, 6;
Deum, n° 14, l. 7;
Titolum, n° 14, l. 8;
Nostrum, n° 14, l. 8;
Nullum, n° 15, l. 4;
Arbitrium, n° 15, l. 4;
Suum, n° 15, l. 5;
Post ipsum, n° 16, l. 9;
Præceptum, n° 20, l. 6; Rozière, ix;
Virum, x;
Audiendum, exigendum, faciendum, tollendum, xx, etc.
```

Vulgaire du premier degré : En -om et -on pour -um :

On verra, page 50, les formes tomolom et tumulon employées avec fonction d'ablatif. Des exemples d'accusatif terminés en -om ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, p. 164 (Cf. Corssen, Aussprache, I, 267; II, 43; 90-92). L'accusatif des thèmes gaulois en -o se terminait en -on comme tumulon, conformément à l'usage grec, avec un n final au lieu de l'm latin (Grammatica celtica, 2° édition, p. 222, cf. Stokes, dans les Beitræge de Kuhn, t. VII, p. 69-70). Les accusatifs de la deuxième déclinaison conservés en français, « mon », « ton », « son », gardent la désinence gauloise. L'n final de l'accusatif gaulois se trouve aussi dans « rien ». Quant à l'o de la désinence gauloise -on et de celle du bas-latin tomolom, tumulon il subsiste dans la prononciation française du

latin; comparez la troisième personne du pluriel dixeront, Rozière, cclx.

Vulgaire du deuxième degré:

1º Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif classique:

Ad clero, Tardif, nº 7, l. 5;

Privilegio... facere pour privilegium... facere, nº 41, l. 5;

Per nostro precepto, nº 43, l. 9;

Ad... termenando, nº 45, l. 2;

Adversus apostolico viro domno Berachario episcopo, nº 45, l. 2;

Ante Domino, nº 19, l. 8,

Trado... ipso agro pour trado... ipsum agrum, nº 49,

l. 44;

Ad ipso sancto loco, nº 19, l. 16;

Ad ipso monastirio, nº 19, l. 18;

Ad nostro palacio, nº 21, l. 2-3;

Ad monasterio, nº 23, 1.3;

Nullo tilloneo... exigere pour nullum teloneum... exigere, nº 23, l. 7;

Ante domno, nº 30, l. 7;

Misso... derixsissit pour missum... direxisset, n° 30, 1. 47;

Ad eo placeto, nº 33, l. 45;

Ipso locello... habiat *pour* ipsum locellum... habeat, nº 33, l. 34:

Ad fisco nostro, nº 34, l. 45;

Monastirio... constituissit pour monasterium... constituisset, nº 37, 1. 4;

Ipso... viro... constituit pour ipsum... virum... constituit, nº 37, l. 4;

Ad ipso monastiriolo, nº 37, l. 4;

Puero... dari pour puerum... dari, nº 40, l. 26;

Anolo aureo... dari *pour* annulum aureum... dari, nº 40, l. 32;

Porcario... habere pour porcarium... habere, nº 40, l. 47; Adversus misso, nº 42, l. 2;

Glorioso filio nostro illo regnare præcepimus pour gloriosum filium nostrum illum regnare præcepimus, Rozière, 1;

Inter cuncto populo, vii;

Erga regimini nostro, vII;

Veniens ibi in palatio nostro pour veniens ibi (eo) in palatium nostrum, viii;

Inter numero, viii:

Apostolico... viro illo... visi fuimus recepisse pour apostolicum... virum illum... visi fuimus recepisse, IX;

Ad causas audiendo, xvi;

Argento... dedisti pour argentum... dedisti, xLvII;

Caballo... subduxi pour caballum... subduxi, L;

Quem libero et injenuo videor habere pour quem liberum et ingenuum videor habere, LI:

In servitio vestro... inclinare pour in servitium vestrum...

inclinare, u;

Invenimus ibidem infantolo sanguinolento pour invenimus ibidem infantulum sanguinolentum, LIII;

Servo suo... dimisit ingenuo pour servum suum dimisit inge-

nuum, LY;

Per nostro præcepto, Lv;

Servo... relaxavi ingenuum pour servum relaxavi ingenuum, LXXXIV;

Marito accipere pour maritum accipere, cxrv;

Misso nostro... visi fuimus direxisse pour missum nostrum visi fuimus direxisse, cxxvn.

### Comparez:

Servo, caballo, Romano pour servum, caballum, Romanum, Pardessus, p. 8, 40;

Occupat hoc tumulo, c.-d-d. hunc tumulum, Le Blant,

II, 12;

Ad duus fratres Gallo et Fidentio pour ad duos fratres Gallum et Fidentium, II, 44.

C'est ainsi qu'à l'accusatif les noms de lieu sont ordinairement traités dans les diplômes :

Locello cognomenante Fontaneto, Tardif, nº 19, l. 16;

Villa noncopanti Latiniaco, nº 25, l. 3, cf. l. 7, 8;

Vilare Vuarnaco, nº 26, l. 10;

Villa Castanito... et villa Lecterico, nº 26, l. 15, 16;

Villare cognomenante Turiliaco, nº 26, l. 32;

Loca noncobantis... Buxcito, Bacio superiore et Bacio inferiore, nº 28, l. 3;

Villa nuncopanti Nocito sitam, nº 32, l. 8;

Villa noncopanti Napsiniaco, nº 34, l. 3;

Monasteriolo... noncobante Lemauso, nº 42, l. 3;

Ad ipso Verno, nº 45, l. 5;

Foreste nostra Roverito, nº 50, l. 4, 12;

Ad fisco Solemnio, nº 54, l. 12;

Loca cognominantes Nartiliaco et Coconiaco, nº 54, l. 43-44,

Loca nominata Masciaco, Saciaco, nº 54, l. 14; Loca cognominantes... Artiliaco, nº 54, l. 15-16; Donamus Bagenaco, nº 25 bis, p. 637, etc.

L'emploi de l'ablatif pour l'accusatif, dans les documents italiens, doit son origine à l'usage de ne pas prononcer l'm final de l'accusatif; M. Corssen a réuni de nombreux exemples de cet usage pour la seconde déclinaison: tous les temps de la latinité y sont représentés (Aussprache, I, 267-274). Mais en Gaule il y a, suivant nous, changement de cas.

2º Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif vulgaire

du premier degré en -u pour -o :

Teleneu... receperit pour teloneum receperit, Tardif, nº 44 (sur la Genèse), l. 22;

Telleneu... requireri... presumatis pour teloneum requirere

præsumatis, nº 47, l. 47;

Porcello tertusu pour porcellum tortusum, Pardessus, p. 4; Si quis homo ingenuos ad femina ingenua digitu aut manu strinxerit pour si quis homo ingenuus ad feminam ingenuam digitum aut manum strinxerit, Pardessus, p. 128.

3º Fonction d'accusatif avec forme de génitif clas sique en -i:

Liberare famuli illo suum pour liberare famulum illum suum, Rozière, LXIII;

In [h]orrei pour in horreum, Gloses de Reichenau, nº 42 (sur la Genèse), p. 47.

Dans la Genèse on trouve l'accusatif pluriel:

In horrea, c. 41, v. 35, 47.

Le glossateur a préféré le génitif singulier.

4º Fonction d'accusatif avec forme de génitif vulgaire en -e = -i:

Quidquid... augmentatum vel meliorate fuerit (meliorate = meliorati = melioratum), ccxv;

Quicquid... elegeret faciunde pour quicquid... elegerit fa-

ciendum, cxcvII;

Per male ingenium au lieu de per malum ingenium, Pardessus, p. 92.

### VOCATIF SINGULIER.

## Classique:

Dulcissime fili, Tardif, n° 40, l. 3, 7, 9, 45; Domne, Rozière, CXXIX; Dulcissime, CCXLVIII; Obtime, CCLIX; Opteme, CCLXIV; Invicte, Delisle, p. 28.

Et vulgaire du premier degré avec un -æ final:

Sanctæ, Rozière, Prologue de Marculfe; Dulcissimæ, cclix; Obtimæ, cclixi; Eximiæ, Delisle, p. 28.

### ABLATIF SINGULIER.

# Classique:

Christo, Tardif, nº 4, 1. 4; Animo, nº 4, l. 5; Anno, nº 4, l. 9; Domino, nº 5, l. 10; Deo propicio, nº 6, l. 2, 3; Cum germano suo, nº 6, 1, 3; In Roteneco, nº 6, l. 4; Ricto, nº 6, 1. 10; In pago parisiaco, nº 7, l. 2; In loco noncopante Cotiraco, nº 9, l. 4; Pro... desiderio, nº 44, l. 3; In quo etiam loco, nº 11, l. 8; De loco ipso, nº 11, l. 4; Cum consilio, nº 11, l. 9; Gratissemo anemo, nº 44, l. 40; Ab ipso avo nostro, nº 13, l. 7;

Edonio sacramento pour idoneo sacramento, Tardif, nº 22, l. 45; Rozière, ccccxciii;
In regno nostro, Rozière, i;
Præsente misso nostro inlustris viro illo, i;
Tueantur auxilio, viii; etc.

Ablatif vulgaire du premier degré : En -u = -o:

De ipso teleneu, c.-à-d. teloneo, Tardif, n° 44, l. 40, 43, 46;
Eu pour eo, n° 44, l. 3; n° 45, l. 3, 5; n° 48, l. 3;
De ipso furtu pour de ipso furto, Rozièee, L;
Sociatu... fisco pour sociato... fisco, ccxv;
In huc locu pour in hoc loco, Le Blant, I, 89;

Rictu pour recto, II, 42;

Clarissimu pour clarissimo, II, 46;

Titolu pour titulo, II, 204.

Déjà Cicéron, suivant une remarque d'Aulu-Gelle, avait dit fretu pour freto et peccatu pour peccato. Mais dans la bouche du grand orateur c'était un changement de déclinaison. Il paraît y avoir eu, en latin, à côté de la forme classique peccatum, -i (deuxième déclinaison), une forme vulgaire peccatus, -us, de la quatrième déclinaison. C'est cette dernière forme qui a passé dans l'ancien irlandais, où peccad, génitif pectho ou pectha, est un thème masculin en -u (Grammatica celtica, 2° édition, p. 239, 803, cf. Beitræge de Kuhn, t. III, p. 18, Schuchardt, Vokalismus, I, 9, et Aulu-Gelle, XIII, 20).

M. Schuchardt, Vokalismus, II, 91-94, a réuni des exemples vulgaires d'u final = 6. L'û long est déjà, dans le latin classique, l'équivalent de l'o long accentué ou non. Comparez le suffixe -túrus, -túra, -túrum au suffixe -tor, -toris; datúrus à datóris. Mettez en regard de la désinence grecque du génitif pluriel, -on, la désinence latine correspondante, -um. Remarquons enfin qu'en gaulois les thèmes masculins en -a (o) terminaient leur datif en -u. (Grammatica cel-

tica, 2° édit., p. 224.)

Ablatif vulgaire du second degré:

1º Fonction d'ablatif avec forme d'accusatif :

Pro nostre mercides conpendium pour pro nostre mercedis compendio, Tardif, n° 5, l. 5;

Pro remedium animæ nostræ pour pro remedio animæ nos-

træ, n° 7, l. 5;

Christum in omnibus nobis subfragantem pour Christo in omnibus nobis suffragante, n° 44, l. 40;

Pro sui anime remedium pour pro suæ animæ remedio,

nº 43, l. 3;

In loco... situm pour in loco... sito, nº 49, l. 9;

In eodem monastirium pour in eodem monasterio, nº 49,

In prædicto locum pour in prædicto loco, n° 49, l. 43, 44; Cum domebus... et omne meretum pour cum domibus... et omni merito, n° 49, l. 48 et 20;

De hoc sæcolum pour de hoc sæculo, nº 19, l. 21;

In ipso senodale concilium pour in ipso synodali concilio, nº 24, 1.40;

Annum quintum rigni nostri pour anno quinto regni nostri, nº 24, l. 22;

Pro pristitum beneficium, au lieu de pro præstato beneficio, nº 37, l. 3;

Inspecta ipsa precepcione... seu et nostro præceptum, c.-à-d.

præcepto, nº 37, l. 40:

Annum tercio rignum pour anno tertio regni, nº 39, l. 49-20; Cf. Annum quartum regnum pour anno quarto regni, Le Blant, II, 24;

Pro firmitatis studium au lieu de pro firmitatis studio, Ro-

zière, XX;

Ab odiernum diæ pour ab hodierno die, xxv;

Nullo cogente imperium pour nullo cogente imperio, xLVIII;

De integro statum pour de integro statu, xux;

Ex testamentum pour ex testamento, LXII;

Pro remedium au lieu de pro remedio, LXXXIII; Ab omni vinculum pour ab omni vinculo, LXXXIII;

Ad jucum servitudinis tibi absolvimus pour a jugo servitutis te absolvimus, xcviii;

A jugum servitutis pour a jugo servitutis, ccxv;

Cupolæ consorcium sociavit pour copulæ consorcio sociavit,

Copule sotiare consortium pour copulæ sociari consortio, CCLIII:

A primo titulum, c.-d-d. titulo, Pardessus, p. 192.

On peut comparer la formule initiale de plusieurs des inscriptions chrétiennes publiées par M. Le Blant:

In hoc tumulon, I, 447; In hoc tom[ulu]m, II, 20; In hoc tom[ul]um, II, 59; [In hoc] tumolum, II, 404; In hoc tomolum, II, 440; Hoc tomolom, II, 445; In hoc tumolum, II, 472, 495.

- M. Corssen a réuni un certain nombre d'exemples analogues tirés d'inscriptions latines du 1v° siècle et des suivants (Aussprache, I, 275-276).
- 2º Fonction d'ablatif avec forme de génitif classique en -i :

Salvi jure pour salvo jure, Rozière, coxxii.

3º Avec forme de génitif vulgaire en -e ou -æ == -i :

Pro divine nominis au lieu de pro divino nomine, Tardif, nº 46, l. 2;

In tessaure nostra pour in thesauro nostro, Tardif, nº 34,

1. 47;

In tuæ jure pour tuo jure, ccxxii;

Tue jure pour tuo jure, Rozière, ccxLvII;

Cum terris... seu præsidiæ domus pour cum terris... seu præsidio domus, cclui;

Pro argente au lieu de pro argento, p;

4º Changement de déclinaison:

Pro asidua servitio au lieu de pro assiduo servitio, cuxiv; Cum integra amore au lieu de cum integro amore, ccxxii, ccxivii.

#### NOMINATIF PLURIEL.

## Masculin classique:

Devoti sumus, Tardif, nº 7, l. 3; Genetores nostri, nº 14, l. 4; Memorati emptores, Rozière, xLv1; Ipsi filii mei, cxxx; Confisi, ccxv; etc.

## Neutre classique:

Incommoda, *Tardif*, nº 7, l. 6; Munda, nº 49, l. 4; Inserta, nº 49, l. 9; Vocabola... reliqua, nº 6, l. 4; Scandala, nº 36, l. 44, etc.

Masculin vulgaire du premier degré : En -x ou -e = -i :

Ipsi matrigolariæ pour ipsi matricularii, nº 43, l. 6; Ipse agentis pour ipsi agentes, no 14, l. 2; Hamediæ suæ pour hamedii sui, nº 22, l. 49; Vise fuimus pour visi fuimus, nº 23, l. 4; Successores vestre pour successores vestri, nº 23, l. 9; Germani meæ *pour* germani mei, nº 26, l. 48; Vise sunt pour visi sunt, no 30, 1. 16; Antedicte princepis pour antedicti principes, nº 44, l. 44; Memorate homenis pour memorati homines, nº 45, l. 8; Ipse homenis pour ipsi homines, nº 45, l. 10; Memorate agentis pour memorati agentes, nº 45, l. 15; Misse pour missi, nº 47, l. 13; Male homines pour mali homines, Rosière, ccccv11; Alie homines *pour* alii homines, ccccxxxvi; Totæ morte illa conjactent pour toti mortem illam conjactent, Pardessus, p. 24.

(Toti est rendu par omnes dans la Lex emendata.) Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 81-32. Il y en a qui remontent aux plus anciens comme aux derniers ages de la langue latine; ainsi on lit ploirume pour plurimi dans la deuxième inscription du tombeau des Scipions, 250 ans avant J.-C. (Egger, Latini sermonis reliquix, p. 104); tres vire pour tres viri dans un monument de l'année 129 ou 130 avant J.-C. Plus tard apparaissent concurremment les désinences en ei et en ei, dont la seconde l'emporte définitivement quelques années avant notre ère. L'e archaïque reparaît vers le rve siècle après J.-C. (Cf. Corssen, Aussprache, I, 749-751).

Aux deux formes du nominatif pluriel des temps mérovingiens, l'une classique en -i, l'autre vulgaire du premier degré en -e, que nous avons signalées, il faudrait, suivant M. Diez (Anciens Glossaires romans, p. 81), ajouter une troisième forme. Les gloses de Cassel nous offriraient quatre exemples de nominatifs pluriels de la seconde déclinaison en -os. Cette opinion nous paraît inadmissible, et les quatre prétendus nominatifs oculos (n° 5), esilos (n° 104), taradros (n° 142), scalpros (n° 143) sont, suivant nous, des accusatifs pluriels.

Pour bien apprécier la valeur des gloses de Cassel et en tirer un parti utile, il faut tenir compte avant tout de la nationalité de l'auteur et en sentir les conséquences.

On suppose que les gloses de Cassel sont l'œuvre d'un Bavarois. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles ont été écrites par un homme de langue germanique qui savait mal le latin vulgaire ou le néolatin de son temps.

Il pratiquait dans cette langue la substitution des consonnes muettes usitée dans la sienne, et il disait putel pour budel « boyau », n° 49, perpici pour berbices « brebis », n° 74, callus pour gallus « coq, n° 85, bisle pour pisle de pensile « poële », n° 96. (Voir d'autres exemples réunis par M. Diez, p. 115-116.)

C'est ce que font encore aujourd'hui la plupart des Allemands quand, cherchant à parler français, ils disent : « poyau », « prepis », « boële », « câteau ».

Les Allemands d'aujourd'hui se trompent souvent aussi sur le genre des noms français. L'auteur des gloses de Cassel a commis plusieurs erreurs de cette espèce.

Casa, équivalent latin du neutre allemand hûs (Schade, Woerterbuch, p. 282), devient neutre sous sa plume et est écrit par lui casu = casum, n° 91, comme stabulu = stabulum, n° 102;

Domus est traité de la même façon et prend la forme vulgaire neutre domo, comme collo = collum, n° 13, figido = ficatum, n° 53, parce que l'équivalent allemand cadam est neutre, n° 72, cf. Schade, Woerterbuch, p. 157;

Pannus (Ducange, Glossaire, édit. Henschel, V, 60-62) change aussi de genre et prend une forme neutre pannu = pannum, nº 110, parce que l'équivalent allemand lahhan est neutre (Schade, Woerterbuch, p. 354).

Un exemple curieux de ces deux espèces de fautes, l'une contre les lois de la phonétique, l'autre contre le genre, nous est donné par la glose 29 où le latin barba a sa première consonne atteinte de substitution et, quoique féminin, s'accorde avec un pronom possessif masculin, parce que l'allemand part, aujour-d'hui bart, est masculin.

Radi meo parba au lieu du latin vulgaire radi mea barba, ou du latin classique rade meam barbam. Un Allemand d'aujourd'hui, voulant parler français, dirait « rase mon parbe ».

Entraîné par les désinences germaniques, notre auteur les applique aux mots latins : il remplace par un -i la désinence -es de berbices et de sapientes, il écrit au nominatif pluriel perpici et sapienti, parce que l'allemand archaïque widar « bélier, mouton »,

fait au nominatif pluriel widari, et que dans la même langue le nominatif pluriel de spahi « sage » est spahi (ou spahe).

La liste de ses méprises serait longue à dresser : Au n° 4 il a donné avec raison fahs comme l'équivalent allemand du nominatif pluriel latin capilli. Fahs ne change pas de forme à l'accusatif, et reparaît au n° 17 comme dernier mot de la phrase allemande skir min fahs, « tonds mes cheveux ». Capilli reparaît comme le mot allemand, et, après avoir joué le rôle de nominatif au n° 4, joue celui d'accusatif, au n° 17, dans la phrase latino-germanique tundi meo capilli, qui serait en latin vulgaire tundi meos capillis, en latin classique tonde meos capillos.

On aurait grand tort de mettre ce germanisme sur

le compte du français.

Les prétendus nominatifs pluriels oculos, esilos, taradros, scalpros sont de même des germanismes.

Je m'explique :

L'auteur des gloses de Cassel a eu évidemment l'intention de mettre en général au nominatif les noms latins isolés qu'il traduit en allemand. La règle n'est pas absolue puisque, au n° 93, nous trouvons le latin mansione rendu par le cas régime allemand selidum de selida (Graff, Sprachschatz, VI, 177). Cependant c'est la règle générale. Nous n'avons pas de raison pour croire que oculos, esilos, taradros, scalpros soient des exceptions. Il est probable que, dans la pensée de l'auteur, ces mots étaient au nominatif pluriel, mais cet auteur pensait en allemand, et les équivalents allemands des mots latins dont il s'agit étaient:

Pour oculos, augun, nº 5, nominatif-accusatif pluriel du substantif neutre auga, « ceil » (Graff, I, 122).

Pour esilos, pretir, nº 104, nominatif-accusatif pluriel du substantif neutre bret ou pret, « planche » (Graff, III, 289);

Pour taradros, napugæra, nº 142, nominatif-accusatif

pluriel du substantif masculin nabuger, « tarière » (Schade, Woerterbuch, p. 415, cf. 184);

Pour scalpros, scraot-isarn, nº 143, nominatif-accusatif singulier-pluriel d'un substantif qui sert à désigner un instrument tranchant en fer (Schade, p. 536, 538).

Sa pensée germanique ne faisait pas, plus que sa langue, de distinction entre le nominatif et l'accusatif. quand il songeait à des yeux, à des planches, à des tarières, à des instruments tranchants. Il a employé en latin l'accusatif au lieu du nominatif; il a suivi pour cela le même procédé psychologique que ses compatriotes d'aujourd'hui quand, en français, ils emploient l'un pour l'autre l'imparfait et le parfait défini, parce que, dans leur langue, ces deux temps n'en font qu'un. Mais de ce qu'ils font cette confusion il ne se suit pas que l'imparfait et le passé défini ne soient en français deux temps parfaitement distincts. De ce que l'auteur des gloses de Cassel s'est servi de l'accusatif au lieu du nominatif; de ce qu'il a dit oculos pour oculi, esilos pour esili ou esila, taradros pour taratri ou taratra, scalpros pour scalpri ou scalpra, il ne résulte pas qu'un Français du temps aurait commis la même faute.

Nous croyons donc ne pas devoir considérer oculos, esilos, taradros, scalpros comme des nominatifs pluriels.

Dans le titre sunt soledos xxxv, Pardessus, p. 350, il faut suppléer avant soledos la préposition de qui se trouve dans tous les titres suivants, p. 351-354, et lire : [compositiones] sunt [de] solidos xxxv.

Dans la formule CCLXI de Rozière, le scribe qui a écrit patent tibi codices publicis a considéré publicis comme un nominatif pluriel : mais il a, par là, fait passer l'adjectif publicus dans la troisième déclinaison. Dans cette déclinaison la désinence -is est affectée au nominatif pluriel vulgaire du premier degré. Il n'y a

donc aucun rapprochement à faire entre publicis d'une part, oculos, esilos, etc. d'autre part.

### NOMINATIF PLURIEL NEUTRE.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Fonction de nominatif pluriel neutre avec forme de nominatif pluriel féminin du second degré ou d'accusatif pluriel féminin classique :

Et se alequa strumenta cartarum... ostensas fuerint... se inventas fuerint,... ubi ostensas aparuerint, vacuas et inanes permaniant, Tardif, nº 19, 1. 25-27:

Ostensas, inventas, vacuas, inanes sont écrits pour ostensa, inventa, vacua, inania et se rapportent à

[in]strumenta;

Membras, dans les gloses de Cassel, n° 37, p. 90, tient lieu du classique membra. Ce mot est traduit par le nominatif-accusatif pluriel lidi « membres » (Graff, II, 189).

Armentas pour armenta, dans les gloses de Cassel, nº 72, est traduit par le nominatif accusatif-pluriel hrindir (Graff, IV, 117).

Bonas pour bona, dans les gloses de Cassel, nº 245, est traduit par cotiu, nominatif-accusatif pluriel neutre de cot « bon » (Schade, Paradigmen, p. 29).

La confusion entre le neutre et le féminin est trèsfréquente au pluriel : on en verra d'autres exemples quand nous traiterons de l'accusatif et de l'ablatif.

Comparez le pluriel féminin français « orgues » (= organas) du singulier masculin « orgue » qui vient du neutre organum.

2° Fonction de nominatif pluriel neutre avec forme de nominatif pluriel masculin :

Requiiscit membri bone memoriæ Audolena bona karetate

suam pour requiescunt membra bonæ memoriæ Audolenæ bonæ caritate sua, Le Blant, II, 37.

## GÉNITIF PLURIEL.

## Classique:

Francorum, Tardif, nº 4, l. 6, etc; Parisiorum, nº 5, l. 4; nº 40, l. 38; Bonorum, nº 6, l. 7; Servorum, nº 44, l. 2; Citerorum sanctorum, nº 49, l. 9; Infestatorum, nº 26, l. 64; Nostrorum, Rozière, 1; Malorum, IX; Gaudiorum, Delisle, p. 22; Templorum, p. 28, etc.

M. G. Paris, De l'Accent latin, p. 43-44, a réuni un certain nombre d'exemples de ce génitif dans le français archaïque. Le français moderne n'a conservé que le pronom « leur ».

Vulgaire du premier degré : En -urum == -orum :

Universurum, nº 45, l. 2.

Un nombre considérable d'exemples de l'emploi d'u pour 6 dans le bas-latin ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 91 et suivantes; il cite notamment, p. 98, trois génitifs pluriels de la deuxième déclinaison.

Vulgaire du deuxième degré:

1° Fonction de génitif pluriel avec forme d'accusatif pluriel classique:

Absque repeticione... heridis suos pour absque repetitione... heredum suorum, Tardif, nº 48, l. 43, 47;

Testimonia homines francos pour testimonia hominum francorum, Rozière, cccclxxII;

Cunctos sanctorum nummerus contenetur pour cunctorum

sanctorum numerus continetur, Delisle, p. 28.

2º Fonction de génitif pluriel avec forme d'accusatif pluriel vulgaire du premier degré en -us:

Infra murus Parisius civitatis pour intra muros Parisiorum civitatis, Tardif, nº 4, l. 3;

Sub opidum Parisius civitate pour sub oppidum Parisiorum

civitatis, nº 24, l. 2;

Ad Parisius civetate pour ad Parisiorum civitatem, près de la cité de Paris, nº 44, l. 24;

In suburbano Parisius, c.-à-d. Parisiorum, Frédég., ap. D. B., II, 435 B;

(Ma traduction par le génitif est justifiée par les passages suivants:

Infra oppedum Parisiorum civetatis, *Tardif*, nº 5, l. 4; Sacrosanctæ ecclesiæ civitatis Parisiorum, nº 40, l. 38.)

Confirmacionis... consobrinus nostrus pour confirmationes... consobrinorum nostrorum, nº 49, 1. 5;

Consortium germanus tuos, c.-d-d. germanorum tuorum,

Rozière, clxix;

Cum conventu Turonus civitate adfuisset pour cum conventum in Turonorum civitate fuisset, Rozière, cclxiii.

Le nom de peuple gaulois qui est devenu Tours en français est tantôt de la deuxième déclinaison, tantôt de la troisième (voir Desjardins, Table de Peutinger, in-folio, p. 27, et Glück, Keltische Namen, p. 37).

Cinso soledus tantus *pour* censum solidorum tantorum, GCCXXII;

Civitas Auscius pour civitas Ausciorum, Itinéraire de Jérusalem, cité par Desjardins, Table de Peutinger, p. 6;

Arvernus civis pour Arvernorum civitatis; Meldus civetati pour Meldorum civitatis; Parisius cive pour Parisiorum civitatis; Remus civet pour Remorum civitatis; Turonus civi pour Turonorum civitatis;

dans la liste des noms de lieux inscrits sur les monnaies mérovingiennes, publiée par M. A. de Barthélemy (Bibliothèque de l'école des Chartes, 6° série, t. I, p. 451, 458, 460, 463).

De même Grégoire de Tours a dit :

De Parisius urbe abscedens, D. Bouquet, II, 372 B;

et un continuateur de Frédégaire :

Parisius civitatem, D. B., II, 454 B.

3° Fonction de génitif pluriel avec forme d'ablatif pluriel classique :

Qui fuit Landerico et Gangnerico germanis pour que fuit Landerici et Gangnerici germanorum, Tardif, nº 7, l. 2;

In nostri vel suprascriptis viris præsencia pour in nostri et suprascriptorum virorum præsentia, n° 33, 1.48;

Opinio bonis pour opinio bonorum, nº 37, l. 3;

Pro quietem quibuslibit chunctis leodis nostris au tieu de pro quiete quorumlibet cunctorum leodorum nostrorum, nº 46, 1.44:

Confirmacionis predictis principebus pour confirmationes prædictorum principum, no 49, l. 9;

Terra ecclesiæ Andicavis pour terra ecclesiæ Andecavorum,

XLVI;

Consortium... filiis meis, c.-d-d. filiorum meorum, clxvII; Curia publica honoratis ipsius civitatis trium curialium pour curiam publicam honoratorum ipsius civitatis trium curialium, cclxII;

Infra muro Andecavis pour intra murum Andecavorum,

Veniam delictis meis, c.-à-d. delictorum meorum, Rosière,

Juratum mandatum Andecavis civitate, c.-à-d. Andecavorum civitate, cclx1; cf. cccxcv, cccxcvi, cccclxxiii, etc.

On peut comparer les noms de ville suivants inscrits sur des monnaies mérovingiennes :

Andegavis civi, Andecavis civ pour Andecavorum civitatis; Aurelianis civitate pour Aurelianorum civitatis
Mettis civetati pour Mettorum civitatis;
Pectavis cive pour Pictavorum civitatis;

Petrocoris civitate pour Petrocoriorum civitatis;

Treveris civitate pour Treverorum civitatis (A. de Barthélemy, dans la Bibliothèque de l'école des Chartes, 6° série, t. I, p. 450, 454, 458, 460, 463).

De même Grégoire de Tours a dit :

Ex ipsa urbis Arvernis diœcesi, D. Bouquet, II, 469 B; Civitates Meldis..., 344 A; Pictavis civitatem, 244 A; Remis civitatem, 242 A; Cenomannis civitatem, 485 B;

et un continuateur de Frédégaire :

Andegavis civitatem, 454 C.

Dans la langue classique on eût dit:

Arvernorum, Meldorum, Pictavorum, Remorum, Cenomannorum, Andecavorum.

4º Fonction de génitif pluriel avec forme d'ablatif pluriel vulgaire en -es:

In præsencia sacerdotum ac venerabilibus adque magnificis vires, c.-d-d. venerabilium atque magnificorum virorum, Ro-zière, LXII.

Andegaves, monnaie d'Angers.

5° Fonction de génitif pluriel neutre de la deuxième déclinaison avec forme de génitif pluriel féminin de la première.

Sacrarum culmenum pour sacrorum culminum, Delisle, p. 27.

### DATIF PLURIEL.

# Classique:

Viris... futuris, *Tardif*, nº 7, l. 4; nº 9, l. 4; Locis, nº 44, l. 2; Referandariis, nº 45, l. 2; Episcopis, nº 46, l. 4;

Patriciis... publicis, nº 24, l. 4;

Tilenariis, nº 47, l. 4;

Dominis sanctis... episcopis... viris... vigariis, centenariis, Rozière. x:

Dominis viris sanctis... apostolicis... episcopis... viris... vigariis, centenariis, xxiii;

Dulcissimis filiis meis, cccxxxv11, etc.

Vulgaire du premier degré:

En -es = -is:

Futures, Tardif, nº 23, l. 4-2 (voir Schuchardt, Vokalismus, II, 82-83).

Vulgaire du deuxième degré :

1º Fonction de datif pluriel avec forme d'accusatif pluriel classique:

Omnes missos nostros discurrentes pour omnibus missis nostris discurrentibus, Tardif, nº 54, l. 2-3;

Amicos nostros pour amicis nostris, Rozière, x, x1;

Vassos nostros vel omnis missos nostros pour vassis nostris vel omnibus missis nostris, xxIII;

Missos nostros pour missis nostris, xxxvIII.

2º Fonction de datif pluriel avec forme d'accusatif pluriel vulgaire du premier degré en -us:

Omnes missus nustros pour omnibus missis nostris, Tardif,

Omnes misus nostros *pour* omnibus missis nostris, Ro-zière, x;

Missus nostros discorrentis pour missis nostris discurrenti-

Magnificus viris pour magnificis viris, xxIII;

Heredibus legitimus meis pour heredibus legitimis meis,

2° Fonction de datif avec forme de génitif :

Principale quidem clementia cunctorum decet accommodare aura benigna *pour* principalem quidem clementiam cunctis decet accommodare aurem benignam, Rozière, xx;

Propinquorum heredibus legitimus meis reservo pour propinquis heredibus legitimis meis reservo, Rozière, ccxlvn. Dans ces membres de phrase, les génitifs cuncterum et propinquorum sont employés pour cunctis et propiquuis. En italien, les pronoms lui, colui, costui, cotestui empruntent au génitif pluriel latin la forme unique de tous leurs cas du pluriel : loro, coloro, costoro, cotestoro; en provençal, celui fait de même celor à tous les cas indirects du pluriel (Diez, Grammatik, 2º édition, t. II, p. 76). Encore aujourd'hui, en français, «leur», d'illorum, a le sens de datif, est synonyme de « à eux », et même M. N. de Wailly, dans son Mémoire sur la langue de Joinville, 1re partie, § 4, donne des exemples où l'on voit « leur », sous des formes archaïques, employé comme accusatif.

### ACCUSATIF PLURIEL.

# Classique masculin:

Inter citeros gloriosos triumphos, Tardif, nº 44, l. 3; Per ipsos, nº 44, l. 4; Sacros codeces, nº 44, l. 8; Episcopos, nº 24, l. 2; Liberos, nº 40, l. 68; Ingenuos, nº 40, l. 75; Per diversos pagos, nº 54, l. 40; Vestros... Francos, Romanos, ...vicos, Rozière, 1, etc.

# Classique neutre :

Per multa tempora... non minema miracola, Tardif, nº 44, l. 3, 4;
Ad æterna gaudia, nº 49, l. 3;
In æterna tabernacola, nº 49, l. 5;

In æterna tabernacola, nº 19, l. 5 ; [In]strumenta, nº 19, l. 25 ; Inter prilia, c.-à-d. prælia, Delisle, p. 28, etc.

Masculin vulgaire du premier degré : En -us == -os :

Infra murus pour intra muros, Tardif, nº 4, 1. 3;

Ejus manus dicuntur tripedare illi calamus, c.-d-d. calamos (1), nº 43, l. 4;

Ad matrigolarius pour ad matricularios, nº 43, 1. 4:

Tessauriciate vobis tesaurus pour thesaurizate vobis thesauros, nº 49, l. 2;

Facite vobis amicus, c.-d-d. amicos, nº 19, l. 4-5;

Nus mansellus alicus... visi fuemus concessisse pour nos mansellos aliquos... visi fuimus concessisse, nº 20, 1, 3;

Ipsus mansellus... habiat pour ipsos mansellos... habeat,

nº 20, l. 8-44;

Ante hus annus pour ante hos annos, no 30, 1. &; no 31, . 2;

Solidus cento... concessissit *pour* solidos centum... concessisset, nº 34, 1. 3-6;

Solidus ducentus pour solidos ducentos, nº 34, l. 7 et 43;

Ad missus pour ad missos, nº 34, l. 7;

Ad successoris nostrus *pour* ad successores nostros, nº 34, l. 45;

Ante os annus pour ante hos annos, nº 35, l. 5;

Ipsus solidos sexcentus... pour ipsos solidos sexcentos, nº 35, l. 6. 7:

Monachus... intromittere pour monachos... intromittere,

nº 36, l. 3;

Presbiteros aut diaconus vel reliquos gradus ordenandus, pour presbyteros aut diaconos vel reliquos gradus ordinandos, nº 36, l. 8;

Valente soledus duodece pour valentem solidos duodecim,

nº 40, l. 29;

Ingenuus esse *pour* ingenuos esse, nº 40, l. 80; Ad Parisius *pour* ad Parisios, nº 44, l. 49;

Missus nostros pour missos nostros, nº 54, 1. 49;

Soledus tantus... exsolvat pour solidos tantos exsolvat, Ro-zière, nº xLv;

Inauro valente soledus tantus, c.-à-d. solidos tantos, xLvi; Civis romanus ipsos eos esse pour cives romanos ipsos eos esse, Lxii;

Soledus tantus... componat pour solidos tantos... componat,

CTIV '

Inter illus et illus germanus pour inter illos et illos germa-

Ad legitimus nestros revertatur heredis *pour* ad legitimos nostros revertatur heredes, cxxix;

Animus adortamus pour animos adhortamur, clii;

<sup>(1)</sup> Ses mains, dit-on, lui laissent trembler les plumes.

Greges armentorum duus... caballus tantus *pour* greges armentorum duos... caballos tantos, ccxv;

Lectus vestitus tantus pour lectos vestitos tantos, ccxxi; Cido tibi caballus pour cedo tibi caballos, ccxxii;

Dono tibi... drappus, c.-d-d. drappos, ccxLIII;

Nec nos contingit ultimus dies inordinatus pour ne nos contingat ultimus dies inordinatos, ccxLvII;

Inter conjugatus *pour* inter conjugatos, ccxlviii; Titulus allegare *pour* titulos allegare, cxlviii;

Ad nostros legitimus revertatur heredis pour ad nostros legi-

timos revertatur heredes, ccxLvIII;

Vindedi ad illo campello ferente modius tantus *pour* vendidi ad illum (à *un tel*) campellum ferentem modios tantos, cclxxx;

Datus habuit fidejussores, c.-à-d. datos habuit, cccxliv;

Si quis... caballus... invenerit, c.-à-d. caballos, Pardessus, p. 7:

Tres colpus pour tres colaphos, p. 44;

Carbonarius pour Carbonarios, p. 58 et 402;

Annus pour annos, Le Blant, I, 34, 78, 79, 80, 416, 450, 451, 452, 335, 346, 370, 372, 392, 395, 420, 437, 451, 455, 461, 462, 489, 493; II, 8, 40, 23, 27, 39, 41, 42, 62, 76, 79, 403, 405, 407, 416, 417, 122, 423, 434, 439, 450, 451, etc.,

A[n]nus, I, 37, 453, 454; Pluremus, I, 483; Anenus *pour* animos, II, 42; Ferus, II, 42;

Corvos... depulsus, c.-d-d. depulsos, Delisle, p. 24.

M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 95-97, a réuni un grand nombre d'exemples de cet accusatif. Le plus ancien remonte au troisième siècle. Cette forme peut s'expliquer sans sortir du domaine de la langue latine. Nous avons déjà vu que dès l'époque classique u = 0, dans certains cas : comparez datârus à datôrem. Mais en Gaule, il y avait une raison particulière pour préférer l'accusatif pluriel en -us de la seconde déclinaison. Les thèmes celtiques masculins en -a (2° déclinaison latine) formaient en -us leur accusatif pluriel. Telle est la conclusion à laquelle nous mènent les lois phonétiques : 1° de l'ancien irlandais qui termine ce cas par un u (Grammatica celtica, 2° édition.

p. 222-227; voir aussi un mémoire de M. Ebel, dans les Beitræge de Kuhn, I, 164); 2° des langues bretonnes de la Grande-Bretagne et de la Gaule, toutes deux filles du gaulois, qui possèdent un certain nombre de pluriels terminés en -i = -i[s]. (Whitley-Stokes, dans les Beitræge de Kuhn, t. VII, p. 69-71.)

Cette désinence de l'accusatif pluriel gaulois, identique à celle de l'accusatif pluriel grec de la même déclinaison, nous explique l'importance de la désinence -us dans la nomenclature géographique de la Gaule aux derniers siècles de la langue latine. Les noms des peuples devenus les noms des cités n'apparaissent en général qu'aux cas indirects, sous forme d'ablatif ou d'accusatif. Ceux de la seconde déclinaison se terminent presque toujours en -is dans le premier cas, en -us dans le second. Notre savant et malheureux ami M. Jacobs a déjà observé que dans Grégoire de Tours Paris se dit toujours Parisius (Géographie de Grégoire de Tours, 2º édition, p. 141), que dans Frédégaire Tours se dit Turonus et Thoronus, Reims Remus (Ibid., p. 185).

Ainsi on lit dans Grégoire de Tours :

Raro Parisius visitans, D. Bouquet, II, 485 C; Apud Parisius, D. B., II, 483 C, 243 A; Parisius venit, D. B., II, 496 B; Veniens Parisius, D. B., II, 340 B; Parisius ingredi, D. B., II, 354 B; Parisius accedere, D. B., II, 369 C, 384 D;

# et dans Frédégaire:

Perrexit Parisius, D. B., II, 447 C; Remus... fecit confugium, D. B., II, 445 C; Chlodoveum Thoronus transmisit, D. B., II, 408 C; Turonus... de potestate Chilperici abstulit, D. B., II, 407 A;

Dans les légendes des monnaies mérovingiennes on retrouve Parisius, Remus et Turonus (1), et à ces

<sup>(1)</sup> Ce nom de peuple qu'on fait ordinairement de la 3º déclinaison

trois noms on peut ajouter Arvernus (Clermont), Auscius (Auch), Meldus (Meaux), Treverus (Trèves), Venetus (Vannes). Voir la liste donnée par M. A. de Barthélemy, dans la Bibliothèque de l'école des Chartes, 6° série, t. I, p. 450 et suivantes. Arvernus, Treverus, Turonus ont pour équivalents Arvernis, Treveris, Turonis. Cette forme d'ablatif se rencontre seule pour Andecavi. Aureliani. Pictavi.

Vulgaire masculin et neutre du 2º degré.

1º Fonction d'accusatif pluriel avec forme d'ablatif pluriel classique:

Ad domesticis *pour* ad domesticos, nº 19, l. 4; Per nostris oracolis pour per nostra oracula, nº 37, l. 2; Facetis vobis amicis pour facite vobis amicos, nº 46, l. 3; Ante hus annis pour ante hos annos,  $n^{\circ}$  47, l. 2; Per diversis pagis pour per diversos pagos, nº 54, l. 12; Per bonis ominibus pour per bonos homines, Rozière, x; Per nostris oraculis *pour* per nostra oracula, xx; Per tribus modis *pour* per tres modos, 1x11; Ad vassos vestros vel bene meritis nostris, c.-d-d. bene meritos nostros, cxxix;

Ad heredis meos propinquis pour ad heredes mees propin-

quos, ccxlvii;

Sodedis tantis pour sues tantos, ccxx11;

Lectario ad lecto vestito valento soledis tantus pour lectarium ad lectum vestitum valens solidos tantos;

Codices publicis pour codices publicos, cclx1;

Sequentes vero digitis, c.-à-d. digitos, Pardessus, p. 17;

Lis *pour* illis, p. 192 (1);

Transportavit in cælis, c.-d-d. in cœlos, Le Blant, II, 304; Inter sanctis, II, 275, etc.

C'est pour se conformer à cet usage que Grégoire de Tours a dit :

Per Andegavis regressus, D. Bouquet, II, 228 B;

était aussi de la seconde en gaulois, comme le prouve la légende Turo-nos-Triceos, Hucher, L'Art Gaulois, p. 37. C'est donc avec raison qu'on trouve dans certains manuscrits de la Notice des cités de la Gaule le génitif pluriel Turonorum au lieu de Turonum. (1) C'est, je crois, l'un des plus anciens exemples connus de notre ar-ticle su cas indirect du pluriel.

Andegavis veniens, 334, C; Andegavis venit, 372 B; Ad Arvernis, 443 A;

Apud Arvernis, 170 A;

Commoto exercitu Pictavis dirigit pour commotum exercitum Pictavos dirigit, 484 C;

Pictavis accessissent, 375 C;

Turonis venit, 185 C;

Turonis sunt delati, 350 A;

Turonis est adpulsa, 354 D;

Turonis advenit, 355 A;

L'auteur de l'Epitonie:

Sortitus est sedem.., Chlodomeres Aurelianis, 401 D;

Frédégaire et l'un de ses continuateurs :

Aurelianis ingreditur, 422 A;

Cum exercitu Aurelianis circumdans, 422 A;

Aurelianis... adiret, 434 D;

Aurelianis veniens, 437 C;

Usque Pictavis progressi sunt, 454 D;

Treveris accessisset, 434 A;

Turonis adiret, 434 D.

2º Fonction d'accusatif pluriel avec forme d'ablatif pluriel vulgaire du premier degré en -es == -is:

Per nullis modis nullisque ingenies pour per nullos modos nullaque ingenia, Rozière, cccxi;

Vulgaire neutre du second degré.

1º Fonction d'accusatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel féminin (cf. p. 38 et 56):

Strumentum seu et precariam ostendedit religendas, Tardif, nº 32, l. 42;

Placeta... habuerunt initas, nº 33, l. 43-44;

Paria tantas, Rozière, ccxxi;

Donat... mancipias tantas, ccxxiv;

Dum ejus [in]strumenta crematas esse cognovimus, ccccxin.

Comparez loca noncobantis, Tardif, nº 28, 1. 3; loca nuncupantes, nº 54, 1. 13; loca cognominantes,

nº 54, l, 13, 15. Nuncobantis ou nuncupantes, et cognominantes sont des accusatifs pluriels féminins de la 3º déclinaison qui s'accordent avec loca, comme on dit en français « de belles orgues », bien qu'orgues soit étymologiquement un pluriel neutre.

Dans d'autres cas, le nom conservant la forme classique, le pronom qui tient lieu du nom neutre au plu-

riel est à l'accusatif pluriel féminin, ainsi :

Inspecta ipsa [in]strumenta, sicut per ipsas declaratur,

(Dans ce membre de phrase le pronom *ipsas* tient lieu du substantif *instrumenta*, et en restituant les cas du latin classique on dirait :

Inspectis ipsis instrumentis, sicut per ipsa declaratur) Tardif, nº 32, l. 24;

Et ipsa strumenta... ostendedit... et visa eis, ipsas esse cognovit, c.-d-d. et visis eis [instrumentis] ipsa esse cognovit, nº 35, l. 45.

Nous considérons de même comme neutres, malgré leur forme féminine, les noms de lieux qui à l'accusatif pluriel se terminent en -iacas :

Donamus Vuabuniacas, nº 25 bis, p. 637, col. 4.

2º Fonction d'accusatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel masculin classique :

Taradros pour taratra, Gloses de Cassel, nº 142; Scalpros pour scalpra, nº 143.

3° Fonction d'accusatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel masculin vulgaire :

Ipsi Magnoaldus illa fructa, hoc est vinus... ei indulgire debirit pour ipse Magnoaldus illos fructus, hoc est vina... ei indulgere deberet, Tardif, no 38, l. 20-21;

Judicius et notitias... deportassent pour judicia et notitias...

deportassent, Rozière, ccccviii.

#### VOCATIF PLURIEL.

Classique:

Dulcissimi, Rozière, cxxxII.

#### ABLATIF PLURIEL.

## Classique:

Cum..., ædificiis, mancipiis, ...pratis pascuis, Tardif, nº 6,

l. 5;

Suprascriptis viris (ablatif absolu), nº 15, l. 5;

Cum... ædificiis... pascuis, nº 47, l. 7;

De heredebus nostris, nº 19, l. 39;

Cum suprascriptis patribus nostris, nº 21, 1. 11;

De telloneariis, nº 23, l. 7;

Cum... mancipiis, ...campis, pratis, pascuis, farinariis... peculiis... vel reliquis quibuscumque beneficiis, nº 25, l. 8, 9; Annis singulis, Rozière, vii, etc.

Vulgaire du premier degré:

En -es ou -æs == -is :

Cum... edefficies, ...farinaries, pour ædificiis, ...farinariis, nº 49, l. 48, 49;

In augmentes pour in augmentis, no 23, l. 47;

In quibuslibet paixes, c.-à-d. pagis, nº 44, l. 43;

Cum... ædificies, Rozière, ccxxi;

In... mancipies, ccxLv11;

In... edificies, ccxLvII;

Temporebus varies pour temporibus variis, Le Blant, II, 146.

# Comparez:

Annies pour annis, Le Blant, II, 271.

Nous avons déjà parlé des ablatifs pluriels en -es de la première déclinaison, des datifs pluriels en -es de la première et de la seconde; voir à ce sujet Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 82-83; et sur les formes archaïques en -oes et en -eis, Corssen, Aussprache, t. I, p. 700, 707, 760-762. L'ombrien avait adopté pour ce cas la désinence -es.

Vulgaire du second degré:

1° Fonction d'ablatif pluriel avec forme d'accusatif pluriel masculin classique:

A nullos pour a nullis, Tardif, no 36, l. 6;

Pro nos vel filios nostros au lieu de pro nobis et filiis nostris, nº 54, l. 22;

De ipsos pour de ipsis, Rozière, LXII;

Cum vitulos tantos pour cum vitulis tantis, ccxxiv;

De soledos, Pardessus, p. 354.

2º Fonction d'ablatif pluriel avec forme d'accusatif pluriel neutre classique :

In prefata loca *pour* in præfatis locis, *Tardif*, n° 6, l. 40; De æterna tabernacola *pour* de æternis tabernæulis, n° 49, l. 7:

In loca noncopantis pour in locis nuncupantibus (nuncupatis),

nº 20, l. 3;

De rigna nostra pour de regnis nostris, nº 21, l. 2;

In rigna nostra pour in regnis nostris, n° 34, l. 40; n° 46, l. 9;

Recta judicia pour rectis judiciis, nº 53, l. 4;

De mancipia tua originalia *pour* de mancipiis tuis originalibus, Rozière, xlvii;

De reliqua mancipia vestra pour de reliquis mancipiis vestris,

XLV, XLVIII;

Inspecta ipsa strumenta pour inspectis ipsis instrumentis, ccxLVIII;

De loca denominata pour de locis denominatis, ccccvii; Futura tempora pour futuris temporibus, ccccvii; Cum... vestimenta pour cum... vestimentis, ccxxviii; Una cum gesta pour una cum gestis, ccxxvii.

3° Fonction d'ablatif pluriel avec! forme d'accusatif pluriel masculin vulgaire du premier degré en -us:

De annus pour de annis, n° 22, l. 7; Cum hamedius suos pour cum hamediis suis, n° 22, l. 46; Cum... termenus, c.-à-d. terminis, n° 26, l. 24; Parisius pour Parisiis, n° 26, l. 34; n° 40, l. 29, 89; Ad missus pour a missis, n° 34, l. 43; n° 47, l. 44; Pro ipsus solidos sexcentus au lieu de pro ipsis solidis sexcentis, n° 35, l. 8;

In ipso loco Fossatus pour in ipso loco Fossatis, nº 44, l. 8 (comparez in villa Pociollus pour in villa Pociollis, nº 68);

In quascumque pagus pour in quibuscumque pagis, nº 46,

Relicus pour reliquis, nº 53, l. 40;

Ab ingenuus parentibus pour ab ingenuis parentibus, Ro-zière, LXIII;

De soledus tantus pour de solidis tantis, ccxxvi; Unus ex notarius pour unus ex notariis, cccxvi; Ad latrunculus pour a latrunculis, ccccvii;

Annu[s] singolus pour annis singulis, Le Blant, I, 82;

Cum rachineburgius istos pour cum rachineburgiis istis, Pardessus, p. 28;

Cum porcus pour cum porcis, p. 484;

De même Grégoire de Tours a dit :

Sedemque habere Parisius, D. Bouquet, II, 214 B.

On lit dans l'Épitome:

Parisius sedem habens, D. B., II, 404 C;

et un continuateur de Frédégaire a écrit :

Parisius basilicam sancti Dionysii... ditavit, D. B., II, 458 B.

Cet accusatif pluriel, latin vulgaire ou gaulois du nom des *Parisii*, resta usité avec fonction d'ablatif longtemps après la réforme qui s'accomplit sous les auspices de Charlemagne. Pendant des siècles, les rois capétiens, quand ils habitaient Paris, employèrent les formules:

Actum Parisius, data Parisius au lieu de actum Parisiis, data Parisiis.

On peut le vérifier par exemple dans les chartes des rois de France antérieures au XIII° siècle publiées par M. Tardif dans ses Monuments historiques, dans le Catalogue des actes de Philippe-Auguste de M. Delisle, et enfin dans la Table des Diplômes de Bréquigny, dont la publication continue sous la direction de M. Laboulaye.

Dès le ix siècle, tout sentiment de la valeur casuelle du mot *Parisius* avait disparu. Enée, évêque de Paris, le prenait pour un nominatif singulier et lui donnait un génitif singulier : *Parisii*, dans sa souscription :

Æneas, Parisii episcopus, Tardif, nº 479 (an. 864).

Il est intéressant de comparer la formule capétienne Data Parisius à la formule romaine. En l'année 365, l'empereur Valentinien passa l'hiver à Paris (Tillemont, Histoire des empereurs, V, 30). Il y fit trois constitutions qui se trouvent au Code Théodosien (l. VIII, t. 1, l. 11; l. X, t. x1x, l. 3; l. XI, t. 1, l. 13; èdit. Hænel, p. 694, 1023, 1046). La date de lieu est la même dans ces trois documents: Parisiis. La forme gauloise ou latine vulgaire ne paraît dans les actes officiels qu'après la chute de l'empire. C'est un des caractères par lesquels se manifeste le monde nouveau, né de l'union de l'élément germanique avec les débris les moins classiques de la vieille civilisation.

5° Fonction d'ablatif pluriel avec forme de génitif pluriel classique:

De eorum pour de eis, Pardessus, p. 492; De aliorum pour de aliis, p. 492.

5° Fonction d'ablatif pluriel neutre de la deuxième déclinaison avec forme d'accusatif pluriel féminin de la première déclinaison :

Eas relictas pour eis relectis, ablatif absolu se rapportant à [in] strumentum seu et precariam, Tardif, n° 32, 1.42;

Jocis suas pour jocis suis, nº 26, l. 69; In turmentas fui pour in tormentis sui, Rozière, xux; Cum... pratas, pascuas pour cum... pratis, pascuis, ccxxII; In as locas pour in his locis, cccxxxix;

In loca nunccupantis Childriciæcas pour in locis nuncupan-

tibus (nuncupatis) Childriciacis, Tardif, nº 43, l. 4; In jam dicta Childriciagas et Taxamedas pour in jam dictis Childriciacis et Taxemetis, nº 43, l. 8, cf. 44 et 46.

Le participe dicta a gardé la désinence neutre.

In Ulfrasiagas, in Popiniagas dans le diplôme de Pépin-le-Bref, nº 62, tiennent lieu de in Ulfrasiacis, in Popiniacis qui suivant nous seraient neutres.

Lusareca, nº 22, 1. 16, 23, est une faute de scribe pour Lusarecas, accusatif pluriel de Lusarecum, c.-à-d. Lusaricum (sur le suffixe neutre -icum voir Zeuss, Grammatica celtica, 2º éd., p. 806); cette faute est reproduite au nº 32, 1. 2, 16, où ce nom est écrit Lusarca. La nécessité de restituer l's final résulte de la forme usitée dans les temps postérieurs : ablatif Lusarchiis en 1160 (n° 566), génitif Lusarcharum en 1220 (Teulet, Trésor des Chartes, t. I, p. 499 b), aujourd'hui Luzarches (cf. Cartulaire de Notre-Dame de Paris, I, 7, 39, 40, 148, etc.). Nous sommes d'accord avec M. J. Quicherat, De la formation française des anciens noms de lieux, p. 31.

. 

# TROISIÈME DÉCLINAISON.

#### NOMINATIF ET VOCATIF SINGULIERS.

A) en -ans: Classique:

Cogitans, Tardif, nº 19, 1. 3; Sollicetans, Delisle, p. 27.

Vulgaire du second degré en -as (comme abbas, auctoritas):

Infas, Le Blant, II, 45.

Comparez le français archaïque enfes (Gaston Paris: De l'accent latin, p. 53). Nous rappelerons cependant que suivant M. Longpérier, De l'anousvara, p. 12, note 1, infas serait prononcé infans.

B) en -as: Classique:

Abbas, Tardif, n° 4, l. 2; Rozière, CCCCLXI; Auctoretas, n° 4, l. 7; n° 5, l. 8; Utilitas, n° 23, l. 3; hutiletas, n° 50, l. 3; Emunætas pour immunitas, n° 46, l. 4-5;

Aucturetas, nº 46, l. 11, 14; Bonitas, Rozière, vii; Strenuetas, vii; Potestas, necessitas, utilitas, ix; Sublimitas, xvi; Festivitas, Delisle, p. 22; Defficultas, ibid., etc.

Vulgaire du second degré : 1º En -a :

Abba, Tardif, n° 4, l. 4; n° 13, l. 2; n° 23, l. 4; n° 25, l. 5 et 14; n° 29, l. 4; n° 30, l. 3, 5, 21, 22; n° 32, l. 20; n° 32, l. 5; n° 37, l. 3, 4; Rozière, x, etc.; Autorita, n° 21, l. 20.

Dans les textes bas-latins d'Italie, l'apocope de l's final des nominatifs singuliers en -as de la troisième déclinaison est le résultat de la tendance générale des Italiens à supprimer l's final (Voir des exemples dans Schuchardt, Vokalismus, II, 389).

Mais ici la suppression de l's s'explique par une confusion avec les noms de la première déclinaison: on voulait au singulier éviter la désinence -as, attribuée par la langue vulgaire au nominatif pluriel dans cette déclinaison, et qui pouvait faire prendre le singulier pour le pluriel. Ce qui prouve que ce danger existait, c'est que le rédacteur du titre du diplôme n° 46, a fait d'emunitas un nominatif pluriel, et a écrit hic sunt emunitas pour hic est immunitas.

2° En -tis ou en -tes, c.-à-d. génitif singulier classique ou génitif singulier vulgaire du premier degré avec fonction de nominatif:

Ermenricus optimatis, c.-à-d. optimas, Tardif, nº 32, l. 46-47; (optimatis est archaïque: Corssen, Aussprache, II, 598); Fragilitatis humani generis pertimescit pour fragilitas, etc., Rozière, cccxLIII.

Comparez le titre de la charte de Charlemagne, an. 773, publiée par M. Tardif, sous le n° 70:

Emunitates quem fecit Carolus Lantfredo, pour immunitas quam fecit, etc.

C) En -er: Classique:

Pater. Tardif, nº 4, l. 2; Rozière, clxx1, etc.

D) en -ens: Classique:

Adoliscens, Tardif, no 43, l. 4; Neglegens, no 24, l. 43; Moriens, no 26, l. 38; no 33, l. 34; no 34, l. 9; no 35, l. 49; no 42, l. 44; Parens, no 34, l. 6; Veniens, no 33, l. 46; no 35, l. 3; Consenciens, no 36, l. 33, 34, 36; Presens, no 46, l. 44; Dicens, no 54, l. 4.

Vulgaire du premier degré en -ins ou -inx pour -ens (in == en, comme dans cinso == censu, Tardif, n° 24, l. 18):

Cluins pour cluens, Le Blant, II, 44; Cleminx pour clemens, II, 44; Potins pour potens, II, 44; Passiins pour patiens, II, 44, 48.

Vulgaire du second degré:

1° Génitif singulier classique faisant fonction de de nominatif:

Presentis placitus pour præsens placitum, Rozière, pr., cf. p.

Si quis pater aut parentis, quando filiam suam ad marito donat, c.-à-d. Si quis pater aut parens..., Loi salique, édit. Merhel, cu. 2° Génitif singulier vulgaire du premier degré en -tes pour -tis faisant fonction de nominatif:

Presentes.

dans la signature Vidales itero pres[e]ntes pour Vitalis iterum præsens, Le Blant, II, 439-440.

C'est une des 93 signatures gravées par des pélerins sur l'autel du village de Minerve. Le savant éditeur croit que le premier et le dernier mots de cette signature sont au génitif singulier. Mais la comparaison avec les autres signatures établit que ces mots sont au nominatif.

E) En -es: Classique:

Comes, *Tardif*, nº 22, l. 48;

Vulgaire du premier degré en -is = -es :

Comis, Tardif, nº 28, l. 40; nº 30, l. 49; Rozière, cccclxxi, cccclxxiv, cccclxxxi;

Johannis, Tardif, nº 5, l. 6; Le Blant, II, 341;

Mercis, *Tardif*, nº 37, l. 2 et 40;

Suprestis, Rozière, CXXIX, CCLII, CCCXLV;

Superstis, ccli;

Antestis pour antistes, Le Blant, II, 252;

Gladis pour clades, Glossaire de Reichenau, nº 472, p. 44; Ædis pour ædes, Delisle, p. 27.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. I, p. 447-448. Sur l'emploi d'ædis pour ædes voir les textes réunis par M. Corssen, Aussprache, II, 228. Quant au g initial de gladis pour clades, des exemples de g latin remplaçant un c primitif ont été rassemblés dans le même ouvrage, t. I, p. 77-79.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Génitif classique faisant fonction de nominatif:

Superstitis pour superstes, Tardif, nº 19, l. 47; Rozière, GCXLVII;

Superstetis, Tardif, nº 25 bis;

Subpræstitis, Rozière, cxxxv;

Antestetis pour antistes, Le Blant II, 12;

Pedis traduisant pes, Gloses de Reichenau, nº 167, p. 43.

2° Génitif vulgaire du premier degré faisant fonction de nominatif :

Superstites, Tardif, nº 25 bis.

3º Passage à la seconde déclinaison:

Comus pour comes, Rozière, ccccvII.

F) En -ex:

Classique:

Rex, Tardif, nº 4, l. 8; nº 5, l. 40; nº 6, l. 4; stc. Pontefex, nº 36, l. 7.

Vulgaire du premier degré en -ix pour -ex:

Polix pour pollex, dans les Gloses de Cassel, nº 43; Rix pour rex, dans une monnaie d'Embrun (1).

Comparez le gaulois rix qui a le même sens.

Vulgaire du deuxième degré:

1º Génitif classique faisant fonction de nominatif:

Fecis pour fex, traduisant luto, c.-à-d. lutum, Gloses de Reichenau, nº 103, p. 102.

2º Accusatif faisant fonction de nominatif:

Verticem, traduit par le nominatif singulier féminin faible Skeitila, dans les Gloses de Cassel, n° 3, p. 83.

3° Flexion du nominatif singulier vulgaire de la deuxième déclinaison substituée à celle du nominatif singulier de la troisième déclinaison:

Senos = senus pour senex, Rozière, xxxvIII;

<sup>(1)</sup> Citée par N. de Longpérier, dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1870, p. 347.

```
Comparez:
```

Senussimus, Pardessus, p. 24.

Uteles pour utilis, II, 40;

Vidales pour Vitalis, II, 444; Cives, I, 39; II, 537;

Durabiles, II, 447;

Costabiles pour constabilis, Il, 434;

Sanctemuniales pour sanctimonialis, II, 545.

```
G) En -is: Classique:
```

```
Fedelis, Tardif, nº 6, l. 2; fidelis, Rozière, viii;
  Venerabilis, Tardif, no 43, 1.2; no 25, 1.5; no 30, 1.3;
venerabelis, nº 27, l. 4; nº 28, l. 2; nº 32, l. 6;
  Jocalis, nº 44, l. 2; jogalis, nº 32, l. 46;
  Excomunis, no 19, l. 29;
  Menesterialis, nº 25, l. 3;
  Minsis, no 19, l. 38; no 30, l. 26; no 31, l, 26; no 24, l. 19;
nº 37, l. 13, etc.;
  Abrilis, nº 39, l. 19;
  Omnis, nº 46, l. 4;
  Inlustris, Rozière, ix;
  Regalis, xvi;
  Hostis, Delisle, p. 28;
   Vulgaire du 1er degré en -es == -is :
  Inlustres, Tardif, no 12, l. 2;
  Regales, Rozière, cli;
  Nuptiales, ccxxiv;
  Jugales, ccxrviii;
  Austes pour hostis, ccccv;
  Neptes, Le Blant, I, 102;
  Principales, I, 335;
  Fideles, I, 349;
```

Ajoutons siciles pour sicilis, «faucille », traduit par le nominatif singulier vieux haut allemand sihhila dans les Gloses de Cassel, n° 140, p. 106. Sur sihhila ou sichila, thème sichilan, qui appartient à la déclinaison faible féminine, voir Graff, Altdeutscher Sprachschatz, t. VI, p. 90, et Schade, Altdeutscher Wærterbuch,

p. 509. Si le mot latin siciles était un nominatif pluriel comme M. Diez le suppose, il aurait été traduit par le nominatif pluriel vieux haut allemand sihhilun ou sichilun; voir Grimm, Grammatik, t. I, 2° édit., p. 626; Schade, Paradigmen, p. 13.

Des exemples analogues ontété réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 43-44; cf. Corssen, Auss-

prache, II, 227, 230.

Vulgaire du second degré en -us, c'est-à-dire avec la désinence du nominatif singulier de la deuxième déclinaison:

Mensus pour mensis, Tardif, nº 28, l. 46; nº 48, l. 49; Rozière, CCLX;

Jocalus, Rosière, ccxLVII;

Excommunus, LXII (cf. Tardif, no 68, p. 56).

J'ai peine, à voir dans cette désinence -us une mutation phonétique. Je crois qu'on doit y reconnaître un changement de déclinaison. Il n'y a aucun rapport entre le phénomène dont il s'agit ici et celui auquel nous devons les génitifs singuliers archaïques en -us de la troisième déclinaison sur lesquels on peut voir Schuchardt, Vokalismus, II, 246; dans ces génitifs la voyelle latine primitive est o: elle est également o dans la désinence des adjectifs qui ont deux formes, l'une de la première et de la seconde délinaison, l'autre de la troisième, comme hilaris = hilarus ou hilara, gracilis = gracilus ou gracila (Corssen, Aussprache, II, 324, 325). Ici la voyelle primitive est i.

H) En -ix: Classique:

Genetrix, Rozière, cxxxII;

Vulgaire du premier degré en -ex == -ix :

Genetrex, Tardif, no 9, 1.41.

I) En o: Classique:

Magnetudo, Tardif, nº 5, l. 5; nº 23, l. 3; nº 50, l. 3; Præceptio, nº 6, l. 8; Conjunccio, nº 44, l. 2; Habetacio, nº 26, l. 64; Devocio, nº 26, l. 64; Urdo pour ordo, nº 34, l. 44.

Vulgaire du second degré :

1º Génitif singulier classique faisant fonction de nominatif:

Commutationis, dans le titre de la formule cccvii de Ro-zière;

Aculionis traduisant aculeus;

Cardonis pour cardo, dans les gloses de Reichenau, nº 124, p. 35; nº 163, p. 42.

2º Ablatif singulier classique faisant fonctions de nominatif:

Hæc cessione (c.- $\dot{a}$ -d. cessio), a me facta, obteneat, Rozière, ccxx1.

3º Changement de déclinaison:

Drogus, Tardif, nº 38, l, 41, 20; pour Drogo, nº 38, l. 47; régime Drogone, nº 38, l. 7, 14, 23.

C'est probablement un des plus anciens exemples que l'on puisse citer d'un nominatif singulier prenant en français l's final qui lui manque en latin.

K) En -or: Classique:

Uxor, Tardif, n° 26, l. 63; Genetor, n° 24, l. 4; Auctor, n° 35, l. 44; Peccator, n° 36, l. 32, 33, etc.; Defensor, prosecutor, curator, Rozière, cclx-cclxv. Vulgaire du premier degré en -ur pour -or :

Genetur = genitor, Tardif, no 43, l. 5; no 35, l. 44, 43, 19; genitur, no 33, l. 18; Antecessur, nº 28, l. 3-4; Autur, *pour* auctor, nº 32, l. 44; Peccatur, nº 36, 1. 31; Creatur; nº 34, l. 2; Rozière, ccxxi; Auditur, nº 45, l. 10; Repetitur, Rozière, ccxv; Rectur, Le Blant, I, 484; II, 294; Oxsur pour uxor, II, 46; Lectur, II, 211; Senatur, II, 347 Nominatur, Delisle, p. 24; Conditur, p. 24; Mercatur, p. 28; Victur, p. 30.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 100-101, cf. p. 138.

Vulgaire du deuxième degré:

1° Avec forme de génitif singulier :

Incipit capitula minoris, titre des Capitula minora ajoutés à la loi salique, dans le ms. 4995 de la bibliothèque nationale, d'après M. Pertz. Le nominatif pluriel neutre capitula fait ici fonction de nominatif singulier féminin, et minoris se rapporte à capitula.

2º Avec forme d'accusatif:

Ebroïnus, majorem domus, nº 45, l. 5, 6; Grimoaldus, majorem domus, nº 45, l. 6, 7.

L) En -os: Classique:

Custos, Tardif, nº 19, l. 25.

Vulgaire du 1er degré en -us == -os :

Custus = Custos, Tardif, no 23, 1. 4; no 50, 1. 8;

Nepus pour nepos, Pardessus, p. 24, 100; — cette forme a été conservée dans la Lex emendata, p. 308;

Sacerdus pour sacerdos, dans plusieurs inscriptions de Lyon, Le Blant, I, 50, 52, 55, 58.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II., p. 99-100.

Vulgaire du deuxième degré:

Forme de génitif singulier avec fonction de nominatif:

Incipit dotis, c.-à-d. dos dans le titre de la formule CCXXXII.

M) En -ux: Classique:

Conjux, Rozière, ccxxv, cccclxxxix.

Vulgaire du premier degré en -ox = -ux:

Conjox, Tardif, nº 42, l. 44.

L's final, conservé par le latin classique au nominatif singulier de la plupart des noms de la troisième déclinaison, est supprimé à la fin de ces noms par les poètes latins et par les inscriptions moins souvent que celui de la seconde déclinaison.

Il l'est cependant quelquefois.

Ainsi Ennius a dit:

Quoi nemo ceivi' neque hostis (Egger, Latini sermonis vetustioris reliquiæ, p. 119).

On trouve dans une inscription archaïque militare pour militaris au nominatif (Corssen, Aussprache, 2° éd., I, 291), plus tard, dans les derniers temps de l'empire, incomparabili, admirabili pour incomparabilis, admirabilis (ibid. p. 292); je n'ai pas remarqué d'exemples analogues dans les monuments de l'époque mérovingienne. Si on en recueillait quelques-uns

ils seraient peu nombreux et en contradiction avec les lois du provençal et du français archaïque, autant qu'ils seraient conforme aux lois de l'italien. Ils seraient probablement le résultat de lapsus calami.

Le gaulois avait gardé l's final au nominatif singulier des noms de cette déclinaison par exemple dans reix et dans Namausatis (Gramm. celt., 2° éd., p. 20

et 233).

Parmi les exemples de nominatifs singuliers vulgaires du second degré, —de la troisième déclinaison, — que nous avons réunis, on en a dû remarquer plusieurs qui affectent la forme du génitif singulier : ils appartiennent à des substantifs qui étaient imparisyllabiques à l'époque classique, qui le restent dans la plupart des documents postérieurs; mais ces mots deviennent parisyllabiques dans quelques exemples mérovingiens. Ils étaient, dans leur forme classique, accentués au nominatif singulier autrement qu'aux autres cas : dans les exemples mérovingiens dont il s'agit, leur accentuation est la même au nominatif singulier qu'aux autres cas ; ce sont, avec la flexion du génitif classique :

Optimatis pour optimas,
Fragilitatis pour fragilitas,
Presentis pour præsens,
Parentis pour parens,
Superstitis pour superstes,
Superstetis pour antistes,
Dotis pour dos,
Pedis pour pes,
Fecis pour fex,
Commutationis pour commutatio,
Aculionis pour aculio = aculeus,
Cardonis pour minor;

avec la flexion du génitif vulgaire du premier degré en : -es pour -is :

Emunitates pour immunitas, Presentes pour præsens, Superstites pour superstes,

exemples auxquels nous ajouterons avec M. Schuchardt, Vokalismus, I, 35:

Heredes *pour* heres, Participes *pour* particeps, Triades *pour* trias,

#### et même:

Principens pour princeps;

avec la flexion de l'ablatif classique ou du génitif vulgaire du second degré :

Cessione pour cessio.

Ce dernier exemple nous permet de considérer comme des nominatifs singuliers :

Cessione dans le titre du diplôme 20 de M. Tardif, et dans celui de la formule CLXIX de M. de Rozière;

Emunitate, Rozière, xvi, xxiii;
Obnoxiatione, xlvii;
Ingenuetate, lxxxiii;
Ingenuitate, xci;
Vindictione, cclxix;
Vindiccione, cclxxiv, ccxcv;
Vindicione, cclxxii;
Caucione, cclxxii, ccclxxiv, cccclxxiii;
Relatione, cccxii.

On trouvera plus loin de nombreux exemples d'ablatifs singuliers faisant fonction de génitif singulier de la troisième déclinaison.

Un autre équivalent du génitif c'est l'accusatif. Le titre de la formule cv est carta agnationem pour carta agnationis. Voir plus bas d'autres exemples. Le génitif singulier de la troisième déclinaison étant un équivalent du nominatif, on peut donc considérer comme des nominatifs vulgaires du deuxième degré les accusatifs suivants empruntés à des titres de formules:

Cessionem, Rozière, CLXIII; Libertatem, LXIV; Absolutionem, LXXXVI.

Ces accusatifs, comme les ablatifs qui précèdent, font fonction de nominatif, car en général les titres des formules sont au nominatif. Ainsi, les exemples que nous avons donnés des accusatifs verticem, majorem faisant fonction de nominatif (p. 79, 83) cessent d'être isolés.

Ces nominatifs vulgaires du second degré en forme de génitif, d'accusatif et d'ablatif classiques ou vulgaires nous expliquent pourquoi les noms francais, issus des noms latins imparisyllabiques de la troisième déclinaison, ont au singulier dans les textes archaïques les uns une forme unique, issue de l'ablatif ou de l'accusatif latin classiques, les autres deux formes, issues la première du nominatif classique, la seconde de l'ablatif. Quand ces noms ont deux formes, les lois du latin classique ont été respectées dans notre langue comme dans des exemples nombreux du latin mérovingien; quand ils n'en ont qu'une, l'usage mérovingien d'employer le génitif, l'accusatif ou l'ablatif pour le nominatif a prévalu. Reportons nous au savant mémoire de M. G. Paris : Etude sur le rôle de l'accent latin daus la langue française, p. 50-55 : nous y trouverons réunis les faits qui dans notre langue sont la justification de notre thèse.

Les mots latins en -ans, -antis; -ens, -entis n'ofrent ordinairement en français que le cas régime : comparez les nominatifs vulgaires presentes pour præsens, parentis pour parens.

Les noms en -tas, -tatis, n'ont habituellement aussi

que le cas régime : comparez les nominatifs optimatis pour optimas, fragilitatis pour fragilitas, emunitate pour immunitas, ingenuetate et ingenuitate pour ingenuitas.

Les noms latins en -io, dérivés des verbes, n'apparaissent la plupart du temps en français, que sous la forme du cas régime : comparez les nominatifs vulgaires commutationis pour commutatio, obnoxiatione pour obnoxiatio, vindictione, vindiccione, vindicione pour venditio, cautione pour cautio, relatione pour relatio, et cessione pour cessio.

Le latin mérovingien, avec ses nominatifs classiques comme auctoritas, emunitas, cessio d'un côté, et ses nominatifs vulgaires comme emunitate, cessione, vendicione de l'autre, nous offre le spectacle de la plus complète anarchie. Cette anarchie, qui se continue dans le français archaïque, a persisté même dans le français moderne où « sœur », « tempête », « préface » viennent des nominatifs latins soror, tempestas, præfatio, et où « sûreté », « cession », « larron « et tant d'autres s'expliquent par les cas obliques securitate, cessione, latrone, etc.

L'Italien a subi plus fortement encore que le français les conséquences de cette anarchie du latin des bas temps. L'italien qui, en régle générale, a adopté pour forme unique de ses noms la forme intacte ou légèrement modifiée du nominatif latin, donne souvent la forme du cas régime et plus spécialement celle de l'ablatif aux noms issus des noms imparisyllabiques de la troisième déclinaison. Pourquoi? Parce que dans le latin des bas temps les noms imparisyllabiques de la troisième déclinaison employaient souvent avec fonction de nominatif, comme nous venons de le montrer, le génitif classique ou même le génitif vulgaire du second degré avec forme d'ablatif.

# GÉNITIF SINGULIER.

```
Classique:
 En -is:
Civitatis, Tardif, nº 4, 1. 3; civetatis, nº 5, 1. 4;
Martheris, nº 4, l. 4; nº 5, l. 3; nº 7, l. 3;
Auctoretatis, nº 5, l. 7;
Divisionis, nº 6, l. 3;
Pactionis, nº 6, l. 4;
Vindicionis, nº 6, l. 7;
Geneturis, nº 9, l. 6;
Nomenis, nº 11, l. 2;
Homenis, nº 46, 1.3;
Mercedis, nº 36, l. 29;
Peculiaris, nº 44, l. 2; nº 46, l. 4;
Inlustris, majoris, abbatis, Rozière, IX, etc.;
Princepis, Delisle, p. 22.
Vulgaire du premier degré en -es == is :
Peculiares, Tardif, nº 4, l. 4; nº 5, l. 3; nº 50, l. 7;
Donaciones, nº 4, l. 2;
Mercides = mercedis, n° 5, l. 5; n° 23, l. 16;
Pontefices, nº 26, l. 64;
Cruces, nº 40, l. 39;
Largitates, nº 50, l. 15;
Mercedes, Rozière, xxIII, cLVIII;
Sedes, crviii;
Dicentes, ccxv;
Traditores, ccxv;
Dotes, ccxxiv, ccxxxii;
Reges, cclx; Le Blant, II, 195, 322;
Urbes, II, 46;
Riges pour regis, II, 475;
Recordaciones, II, 377;
Resurrecxiones, II, 545;
Felices, Delisle, p. 23;
Speciales, p. 27;
Prædicationes, p. 28.
Ce génitif en -es existait dès l'époque archaïque;
```

M. Corssen, Aussprache, t. I, p. 770, en donne des

exemples.

Des indications de textes plus récents ont été réunies par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 44.

Vulgaire du second degré.

1º Fonction de génitif singulier avec forme d'ablatif singulier classique en -e:

Ex successionem genetore suo pour ex successione genitoris sui, Tardif, nº 4, l. 3;

Ex permisso prædicto princepe pour ex permissu prædicti principis, n° 45, l. 4;

Actores sancti æclesie Rotominse pour actores sanctæ ecclesiæ Rotomagensis, nº 47, l. 2;

Episcopatum Ebreduno civitate c.-à-d. Ebreduni civitatis,

nº 21, l. 5;

Sub opidum Parisius civitate *pour* sub oppidum Parisiorum civitatis, n° 24, l. 2;

Qui fuit ipsius Chaldedramno genitore pour qui fuit ipsius

Chaldedramni genitoris, nº 33, l. 12;

Tempora... Chlodovio, condam rige pour temporibus... Chlodovii, quondam regis, no 34, l. 4;

In causa... Hainone abbate pour in causa... Hainonis abbatis,

nº 35, l. 3;

Per precepcione domno et geneture nostro Theuderico, condam rige, pour per præceptionem domini et genitoris nostri Theuderici, quondam regis, n° 38, l. 8;

De caduces rebus præsente secoli pour de caducis rebus

præsentis sæculi, nº 46, l. 2;

Confirmacionis... genetore nostro pour confirmationes... ge-

nitoris nostri, nº 46, l. 2;

Qui in vice comite palate nostro adistare videbantur pour qui in vice comitis palatii nostri adstare videbatur, nº 53, l. 9;

Cella qui dicitur Cruce pour cella que dicitur Crucis, nº 54,

I. 12; ·

Signum domno illo rege, c.-à-d. domini illius regis, Ro-zière, x;

Præceptione jamdicte principe pour præceptionem jamdicti principis, xx;

Morte periculum pour mortis periculum, xlix;

Hanc epistolo vinditione pour hanc epistolam venditionis,

Anno illo rege illo, c.-à-d. regis illius, LXXX;

Epistola agnatione pour epistola agnationis, cv;

Præceptione antedicio principe pour præceptionem antedicti principis, cui ;

Epistola donatione pour epistolam donationis, CLXX; Ante lite ingressus pour ante litis ingressum, cCXXIII;

Consuetudinem Andecavis civitate, c.-d-d. Andecavorum civitatis, cclx;

Alode ipsius genitrice vestra pour alodem ipsius genitricis

vestræ, cccxxxvii;

Ingenue muliere manum pour ingenuæ mulieris manum, Pardessus, p. 42;

Rege ancilla pour regis ancilla, Pardessus, p. 44.

M. Schuchardt, Vokalismus, II, 45, cite quelques exemples de génitifs singuliers de la troisième déclinaison en -e pour-is. Il prétend les expliquer par les génitifs singuliers vulgaires en -es pour -is et par l'apocope de l's: il voit un phénomène phonétique là où nous croyons devoir reconnaître un changement de syntaxe. Il nous paraît dans le vrai quand il s'agit des monuments italiens où l'-s final du nominatif est supprimé comme celui du génitif. Mais son explication est inadmissible quand il s'agit des monuments de la Gaule où l'-s final du nominatif est toujours conservé.

L'e final de l'ablatif est remplacé par æ dans :

Cessionem ipsius princepæ, c.-à-d. principis, Tardif, nº 45, l. 5.

2º Fonction de génitif singulier avec forme d'ablatif singulier classique en -i:

Ad suggestione... inlustri viro pour ad suggestionem illustris viri, nº 25, l. 4;

Terra arabeli buonaria novem, c.-d-d. terræ arabilis buonaria novem, nº 29, l. 8.

3° Fonction de génitif singulier avec forme d'abla tif singulier vulgaire du premier degré en -i au lieu d'-e, ou de datif singulier classique:

Ex successione geneturi suo, c.-à-d. genitoris sui, nº 6, l. 3;

De omne corpore facultati sui pour de omni corpore facultatis suæ, nº 44, l. 5;

De parti genetrici pour de parte genitricis, nº 22, l. 4-5;

De mano memorato Chainone abbati pour de manu memorati Chainonis abbatis, nº 30, l. 9-40;

Agentis jam dicto abbati pour agentes jamdicti abbatis, nº 30,

l. 14-15;

Missi... abbati,  $c.-\dot{a}.-d$ . abbatis, no 31, l. 45-16;

Pars ecclesiæ Lugduninsis civetati, c.-à.-d. civitatis, nº 34,

1. 9;

Cum consenso... antecessori pour cum consensu... antecessoris, n° 36, l. 4;

Causas ipsius pontifici, c.-à.-d. pontificis, Rozière, ix.

Fonction de génitif singulier avec forme d'ablatif singulier vulgaire en -e au lieu d'-i:

In causa venerabile viro, c.-à-d. venerabilis viri, nº 35, l. 3;

4° Fonction de génitif singulier avec forme d'accusatif singulier classique :

Ad suggestione... majorem domos pour ad suggestionem...

majoris domus, nº 25, l. 4;

Cum... Caraciaco, villa Grimoaldo majorem domus..., resederimus pour cum... Caraciaci, villæ Grimoaldi majoris domus,... resideremus, n° 42, l. 2 (cf., n° 44, l. 3; n° 45, l. 4);

Dotem sua scripta pour dotis suæ scripta, Rozière, ccix; Pro amore dulcitudinem suam, c.-à-d. dulcedinis suæ,

CCXXXII;

Carta agnationem, c.-à-d. agnationis dans le titre de la formule cv;

5° Fonction de génitif singulier avec forme de nominatif singulier :

Signum E. vir inluster illo,  $c.-\dot{a}-d.$  viri illustris, n° 19, l. 34;

Super terraturio vir inluster illo *pour* super territorio viri illustris illius, *Rozière*, clxxI.

On remarquera que dans ces deux exemples le nominatif singulier n'a pas d's final.

6° Forme d'ablatif pluriel avec fonction de génitif singulier :

De regibus antrustionem pour de regis entrustione dans le titre de la formule viii de Rozière;

Preceptum interdonationibus, c.-à-d. interdonationis dans le titre de la formule CCLIII.

#### DATIF SINGULIER.

### Classique:

Duci, n° 7, l. 1; n° 9, l. 1; Abbati, n° 44, l. 5; n° 24, l. 1; Congregacioni, n° 44, l. 5; Voluntati, n° 28, l. 6; Inlustri, n° 34, l. 4.

Vulgaire du premier degré en -e = -i :

Postolacione pour postulacioni, nº 6, l. 8; Venerabele pour venerabili, nº 20, l. 5; Devocione pour devotioni, nº 26, l, 4; Congregacione pour congregationi, nº 24, l. 4;

Illo comite pour illi comiti, Rozière, xxxvIII;
Morte adjudicatum pour morti adjudicatum, LII;

Viro inlustre illo comite pour viro illustri illi comiti, LXXIX;

Pare suo pour pari suo, cxxix;

Nostra voluntate resistere pour nostræ voluntati resistere, cxxix;

Dilectissima atque amabile pour dilectissimæ atque amabili,

Dulcissimo nepote meo illi pour dulcissimo nepoti meo illi, clxvii;

Rterne damnacione subjectus pour æternæ damnationi subjectus, cxcvii;

Fidele nostro illo... concessisse pour fideli nostro illi concessisse, ccxvi;

Adherebit uxore suæ pour adhærebit uxori suæ, ccxxi;
Dedit... jamdicte conjuge suæ, c.-à-dire jamdictæ conjugi
suæ, pdlii;

Dedit... jugale suo, c.-à-d. jugali suo, cclhi; Cuncta congregatione pour cunctæ congregationi, cccxxix;

Genetrice vestra illa... visus sum condonare, c.-d-d. genitrici vestræ illi, cccxxxvII;

Domno fratre illo pour domino fratri illi, cccxcv; Domno illo rege pour domino illi regi ccccx1;

Dans genetricæ vestræ... dedi pour genitrici vestræ dedi, cxxxII, genetricæ n'est qu'une variante orthographique de genetrice.

On voit en latin, dès l'époque archaïque, les noms de la troisième déclinaison former leur datif en-e. M. Corssen (Aussprache, I, 727-729), en a réuni de nombreux exemples: mais les datifs en -ei, aussi anciens dans les monuments, paraissent remonter plus haut, c'est d'eux que sont issus et les datifs archaïques en -e et les datifs en -i devenus d'un usage à peu près exclusif à l'époque classique (Ibid, p. 733). Le datif en -e des bas temps est probablement le résultat d'une altération de cet -i. Il est peu vraisemblable qu'on doive l'expliquer par le maintien d'un usage archaïque.

De nombreux exemples de datifs latins des bas temps en -e ont été réunis par M. Schuchardt, Voka-

lismus, t. II, p. 83-84.

Il n'y a pas de preuve que l'influence du gaulois ait été pour rien dans leur introduction. Les formes du datif en vieil irlandais paraissent établir que les thèmes en -i et les thèmes consonantiques (troisième déclinaison latine) terminaient en -i leur datif singulier (Grammatica celtica, 2° édition, p. 221 et 254).

Vulgaire du deuxième degré : 1° Fonction de datif avec forme d'accusatif :

Majorem domus illo pour majori domus illi, Rozière, ccccxx; Oracionem studuit pour orationi studuit, inscription de Lyon datée de 601, dans Le Blant, I, 47.

2° Fonction de datif avec forme de génitif et de nominatif :

Omnis congregacio vestra pour omni congregationi vestræ, Rozière, cccxxII,

Domno inlustris illo pour domino illustri illi, cccxxv; Sic placuit voluntas pour sic placuit voluntati, Pardessus, p. 192.

La flexion d'un mot a complétement disparu dans la suscription de la formule cccxxii: Domno venerabile et in Christo patri illo abbat. Abbat == abbati est déjà un mot roman (cf. p. 104).

# ACCUSATIF SINGULIER MASCULIN ET FÉMININ.

### Classique:

Hanc preceptionem, Tardif, n° 4, l. 8;
Per... inlustracionem, n° 44, l. 3;
Juxta peticionem, n° 44, l. 6;
Per hanc autoretatem, n° 44, l. 6;
Propter amorem, n° 44, l. 7;
Per rictam delegacionem, n° 44, l. 9;
Carta composcionalem habibat, n° 44, l. 2;
Facultatem dare, n° 45, l. 4;
Committere dignitatem, Rozière, vII;
Utilitatem tuam, vII;
Actionem... commisimus, vII;
Fidelitatem... conjurasse, vIII;
Quam præceptionem, IX;
Per suam auctoritatem, xx, etc.

Vulgaire du premier degré en -im pour -em: On verra plus loin, p. 103, les accusatifs gregim et pacim faisant fonction d'ablatif.

Vulgaire du deuxième degré:

1° Fonction d'accusatif singulier avec forme d'ablatif singulier classique en -e:

Per inspecta donatione pour per inspectam donationem, Tardif, nº 4, 1.6;

Per hanc preceptione, c.-à-d. præceptionem, Tardif, nº 5,

Ad parte sua pour ad partem suam, nº 6, l. 6;

Per inspecta pactione *pour* per inspectam pactionem, nº 6, l. 9;

Ad civetate pour ad civitatem, nº 11, l. 9;

Quam viro autoretate pour quam vero auctoritatem, nº 44, l. 40:

Per suam auturetate, c.-d-d. auctoritatem, nº 43, l. 5;

Peticione... pristetisse pour petitionnem præstitisse, nº 13,

Nepte mea instetuemus pour neptem meam instituimus, nº 49. l. 40:

Consolacione percipeunt *pour* consolationem percipiunt, nº 20, l. 2;

Per nostra ordenacione pour per nostram ordinationem, nº 21, l. 5;

Porcione sua... retinirit pour portionem suam retineret, nº 22, l. 4;

Ipsa porcione... abiat pour ipsam portionem... habeat, nº 22, l. 49;

Adversus homene, c.-d-d. hominem, n° 33, l. 11;

Porcione sua... delegasset pour portionem suam delegasset, nº 35, l. 8-9, 44-42;

Ad ipso abbate pour ad ipsum abbatem, no 37, l. 4;

Preceptione... habire pour præceptionem habere, nº 37, l. 5:

Apud Domino retributure *pour* apud Dominum retributorem, nº 37, l. 44;

Per precepcione pour per præceptionem, no 38, l. 8;

Integra immonitate... concessisse pour integram immunitatem... concessisse, nº 42, l. 3;

Per sa (4) precepcione au lieu de per suom præceptionem,

nº 47, l. 5;

Secundum lege et consuetudine, c.-à-d. legem et consuetudinem, Rozière, vii;

Jam dicto venerabile abbate... inquietare pour jam dictum venerabilem abbatem... inquietare;

Integra emunitate concessisset pour integram immunitatem concessisset, xx;

Ipsa præceptione... ostendit pour ipsam præceptionem... ostendit, xx;

Per hanc nostra actoritate pour per hanc nostram auctoritatem, xx;

Peticione (c.-d-d. peticionem)... ad effectum perducimus, xxiii;

<sup>(</sup>i) Sa, dėjà le pronom francais, en 716.

Regia consuetudine exercimus pour regiam consuetudinem exercemus, xxiii;

Suggestione intulit pour suggestionem intulit, xxIII;

Petiit celsitudine nostra, c.-à-d. celsitudinem nostram,

Contra hanc venditione, c.-à-d. venditionem, xLvI, xLvIII; Ad pedicione mea pour ad petitionem meam, xLvII;

Obnoxiacione... fieri pour obnoxiationem... fieri, xevii;

Ad homine alico pour ad hominem aliquem, L;

Contra præsente cartola patrociniale pour contra præsentem cartolam patrocinialem, LI;

Secundum lege romana pour secundum lege romanam,

LXIII;

Contra hanc ingenuetate, c.-à-d. ingenuitatem, xcviii; Muliere volueret pour mulierem voluerit, cxiv; Nave (c.-à-d. navem) furaverit, Pardessus, p. 12; Ante rege pour aute regem, p. 14.

2º Fonction d'accusatif singulier avec forme d'ablatif singulier classique en -i:

Venerabili viro Magnoaldo... constituit *pour* venerabilem virum Magnoaldum... constituit, n° 37, l. 4;
Inter inlustri viro *pour* inter illustrem virum, n° 39, l. 2.

3° Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif vulgaire du premier degré en -i au lieu de -e :

Per ordeni pour per ordinem, Tardif, nº 44, 1.7; Per hanc auctoretati, c.-à-d. auctoritatem, nº 24, 1.48;

Ante domno Sygofrido pontefeci pour ante dominum Sygofridum pontificem, nº 30, 1. 7;

Ad parti pour ad partem, no 32, l. 43; no 34, l. 5, 9; Abbati constituit pour abbatem constituit, no 37, l. 4;

Peticioni... pristetisse pour petitionem præstitisse, n° 49, l. 7.

4° Fonction d'accusatif singulier avec forme d'ablatif singulier vulgaire en -e au lieu de -i:

Venerabile viro... recepisse pour venerabilem virum... recepisse, Rozière, 1x;

Principale... clementia... decet pour principalem... cle-

mentiam decet, xx;
Tale immunitate... habuisset concessum pour talem immuni-

tatem... habuisset concessam, xxiii.

M. Corssen a réuni un certain nombre d'exemples d'accusatifs singuliers de la troisième déclinaison dépouillés de leur m final dans des inscriptions qui appartiennent à tous les âges de la latinité (Aussprache, t. I, p. 270-274). On y remarquera par exemple parti employé avec valeur d'accusatif, dès les temps les plus anciens, comme dans les diplômes mérovingiens. Mais comme nous l'avons déjà dit, le phénomène dont il s'agit ici n'est pas le même que celui qu'on signale dans les documents italiens. En Italie la tendance est de ne pas prononcer la consonne finale: ici la tendance est d'employer les cas les uns pour les autres comme l'établit l'alinéa suivant.

5° Fonction d'accusatif singulier avec forme de

génitif singulier:

Adversus inlustris Deo sagrata Angantrude pour adversus il-

lustrem Deo sacratam Angantrudem, nº 22, l. 7;

Nos misso nostro inlustris viro illo... direxisse pour nos missum nostrum illustrem virum illum... direxisse, Rozière, CXXVII;

Inviolabilis obteneat firmitatem pour inviolabilem obtineat fir-

mitatem, ccxx1;

In juræ et dominationis tuæ pour in jus et dominationem

tuam, ccxxxi;

- Ad... inlustris viro illo... delegavit pour ad... illustrem virum illum... delegavit, cclix.
- 6° Fonction d'accusatif singulier avec forme de nominatif singulier :
- Ad... congregacio pour ad... congregationem, Rozière, cxcvII.

On remarquera que ce nominatif n'a pas d's final.

7º Fonction d'accusatif singulier féminin avec forme d'accusatif pluriel neutre :

Hæc omnia rem pour hanc omnem rem, Rozière, ccxxvi.

#### ACCUSATIF SINGULIER NEUTRE.

### Classique:

Ad presens, *Tardif*, n° 19, l. 16; n° 32, l. 13; n° 35, l. 10; n° 43, l. 7; *Rozière*, xx, ccxIII.

Vulgaire du second degré avec forme d'ablatif et de génitif :

Per presente preceptum, *Tardif*, n° 24, l. 47; n° 37, l. 6; Tali extromento... ficisset *pour* tale instrumentum... fecisset, n° 28, l. 7;

In jure pour in jus, Rozière, ccxxiv, cccxiv;
Omne corpore (c.-à-d. corpus)... condonare, ccxivii;
Meo nomine non hic scripsi, c.-à-d. meum nomen, Pardes-

sus, p. 192.

On peut signaler aussi valento = valente = valens se rapportant à lectarium, Rozière, ccxxi, et lo cabo = illo capite = illud caput, Pardessus, p. 192. Ce sont des exemples de passage de la troisième décli-

naison dans la seconde.

Pro divine nominis au lieu de pro divino nomine, Tardif,

nº 46, l. 2;
Pertimescit ultimum vitæ temporis, c.-à-d. tempus, Rozière, cccx.v.

#### ABLATIF SINGULIER.

# Classique en -e:

Auspece pour auspice, Tardif, n° 4, l. 4;
Dignetate pour dignitate, n° 4, l. 2;
Nomine, n° 4, l. 8; n° 5, l. 10; n° 6, l. 2; n° 7, l. 4;
Vigore, n° 5, l. 7;
Jure, n° 5, l. 8;
Roboracione, n° 6, l. 7;
Ordene pour ordine, n° 6, l. 9; n° 44, l. 8;
Divisione, n° 6, l. 9;

```
Tramete pour tramite, nº 6, l. 40;
Stabeletate pour stabilitate, nº 6, 1. 11;
Corpore, no 7, 1.3;
Propiciante, nº 7, l. 4;
Tempore, nº 7, l. 4;
Mercide pour mercede, nº 41, l. 2, 6;
Tempure pour tempore, n° 43, l. 6;
Amore, nº 36, l. 10;
Præsente, Rozière, 1;
Latere, 1;
Gubernatione, vii;
Moderatione, vii;
Regimine, vii;
Honore, IX;
Defensione, x;
Tempore, xvi;
```

Temporæ, Rozière, cclxii; pacæ, Le Blant, II, 57, ne sont que des variantes orthographiques.

Classique en -i:

```
Stabeli pour stabili, Tardif, n° 4, l. 2;
Omni, n° 44, l. 8; n° 45, l. 9; n° 46, l. 9; n° 48, l. 45;
In presenti, n° 45, l. 3; n° 32, l. 44; n° 33, l. 22; n° 35,
l. 43; n° 42; l. 6;
Noncobanti pour nuncupanti, n° 22, l. 4
Roganti, n° 35, l. 7;
Presenti tempore, n° 36, l. 7;
Conmuni, n° 36, l. 20.
```

Vulgaire du premier degré en -i au lieu de -e :

```
Ex parti pour ex parte, Tardif, n° 45, l. 5;

Eum roganti pour eo rogante, n° 35, l. 7;

De parti pour de parte, n° 22, l. 4; n° 34, l. 4, 40;

In Dei nomeni, c.-à-d. nomine, n° 41, l. 3;

Sub immunitatis nomeni, c.-à-d. nomine, n° 41, l. 43;

Sub integra emunitati, c.-à-d. immunitate, n° 46, l. 43;

In integritati pour in integritate, n° 44, l. 45;

Sub tuo regimini, c.-à-d. regimine, Rozière, vii;

De... abbati pour de... abbate, cxcvii.
```

Vulgaire du premier degré en -e au lieu de -i :
Omne tempore ou omne tempure pour omni tempore, Tar-

dif, no 49, l. 34; no 38, l. 23; no 44, l. 48; no 48, l. 47 (cf. omni tempure, no 48, l. 45);

In ipso senodale concilium *pour* in ipso synodali concilio, nº 24, l. 40;

Sub regolare ordene pour sub regulari ordine, nº 21, l. 14; Sub ordine cænubitale, c.-à-d. cænobitali, nº 36, l. 3;

Cum omne substancia sua, c.-à-d. cum omni, nº 46, l. 12;

In presente pour in præsenti, n° 48, l. 6; n° 53, l. 4; Cum omni peculiare, c.-à-d. peculiari, Rozière, xlvi;

De unaquaque villa fiscale, c.-d-d. fiscali, LXXX;

Pro commune mercede au lieu de pro communi mercede, cxxix;

De parente nostro venerabile vir, c.-à-d. venerabili viro, cxcvii.

Les règles données dans nos grammaires classiques sur la désinence de l'ablatif de la troisième déclinaison peuvent se résumer ainsi :

Les noms de cette déclinaison forment leur ablatif en -e sauf: 1° les noms neutres parisyllabiques et les noms neutres en -al ou -ar, 2° les noms parisyllabiques qui sans être neutres terminent leur nominatif en -is et leur accusatif en -im, 3° quelques-uns des noms parysillabiques qui terminent leur nominatif en -is et leur accusatif en -em.

Les adjectifs imparisyllabiques, y compris les participes présents, font leur ablatif à la fois en -e et en -i; les adjectifs parisyllabiques, en -i seulement.

Ces règles paraissent exactes pour l'époque classique, surtout pour le règne d'Auguste. Comme M. Corssen l'a observé: depuis le temps des Gracques, la désinence habituelle de l'ablatif des thèmes consonantiques, dans les monuments latins originaux, est -e, rarement-i, plus rarement-ei (Aussprache, I, 735); les deux principales inscriptions du temps d'Auguste, le monument d'Ancyre et l'inscription funéraire de Turia, terminent en -e tous les ablatifs des thèmes consonantiques. Quant aux thèmes en -i, depuis le temps des Gracques jusqu'à celui de César, les ablatifs en -i sont fort peu nombreux, ceux en -ei rares,

les ablatifs en -e se multiplient, et les deux inscriptions du temps d'Auguste déjà citées nous offrent partout, pour ces thèmes, des ablatifs en -e, sauf : 1° un nom neutre parisyllabique : mari de mare, 2° des adjectifs parisyllabiques : grandi de grandis, servili de servilis, etc. L'usage de l'ablatif en -e s'étend même aux adjectifs imparisyllabiques, témoin les ablatifs absolus patiente et occurrente (Aussprache, I, 736-737).

Mais les violations des lois classiques que nous avons relevées dans les monuments mérovingiens se trouvent dans les monuments de la langue latine antérieurs à Auguste; ainsi:

a) Vulgaire du premier degré en -i au lieu de -e : Parti pour parte dans une inscription de l'année 123-122 avant J.-C. (Aussprache, I, p. 736), comme dans le diplôme de Tardif, n° 15, qui paraît dater de l'an 658 après J.-C.

Nomini pour nomine dans une inscription plus récente mais encore antérieure à Auguste (Aussprache, I, p. 735), comme dans le diplôme de Tardif, n° 41, qui est de l'année 700 après J.-C.

Nous nous bornons à citer ces exemples, nous renvoyons pour les autres à l'ouvrage de M. Corssen; mais nous ne pouvons laisser de côté le passage où Varron, De Lingua latina, viii, 66, nous apprend que de son temps les ablatifs avi et ovi étaient admis comme ave et ove.

b) Vulgaire du premier degré en -e au lieu de -i: En regard des adjectifs parisyllabiques du vir et du vir siècle après J.-C. que nous avons réunis, on peut mettre non-seulement navaled pour navali[d] dans l'inscription de la colonne rostrale, 259 avant J.-C. (Egger, Latini sermonis vetustioris reliquix, p. 102), mais les trois ablatifs servile, quinctile et viminale recueillis dans des monuments plus récents, quoique antérieurs à Auguste (Aussprache, I, 736).

Quant aux temps de la latinité postérieure à Auguste, des ablatifs en -i au lieu d'-e ont été réunis par M. Schuchardt dans son Vokalismus, t. I, p. 451-454; des ablatifs en -e au lieu d'-i par le même auteur dans le même ouvrage, t. II, p. 85.

Vulgaire du deuxième degré :

1º Fonction d'ablatif singulier avec forme d'accusatif singulier :

Ex successionem pour ex successione, Tardif, nº 4, l. 3; Nostram... auctoretatem firmatur pour nostra... auctoritate firmatur, nº 6, l. 40;

In Dei nomen, c.-d-d. nomine, nº 6, l. 40, Rozière, LIII,

ccxxi, ccxxii, etc;

Pro integra firmetatem, c.-à-d. firmitate, nº 13, l. 6;

Absque repeticionem, c.-à-d. repetitione, nº 45, l. 5; Pro felicitatem au lieu de pro felicitate, nº 49, l. 44;

Pro anime salutem au lieu de pro anime salute, nº 25, l. 14; In presentem pour in presenti, nº 32, l. 12;

Pro participanda communi... mercidem, c.-à-d. mercede, nº 36, l. 20;

Cum gregim pour cum grege, nº 40, 1. 41, 47, 48; comparez: in pacim pour in pace, Le Blant, II, 478;

In mercidem pour in mercide, Rozière, xx;

Fragilitatem meam prævalente pour fragilitate mea prævalente, LII;

Cum omni adjacentia... aspicientem, c.-d-d. aspicienti,

CLXI:

De unus latus pour de uno latere, cccviii (unus doit être une faute de copiste);

Prop[r]ia sepe levavit opem, c-à-d. ope, Le Blant,

II, 12;

In pacem pour in pace, II, 477;

Nolentem dominus pour nolente domino, Pardessus, p. 30.

En traitant de l'accusatif singulier de la deuxième déclinaison, nous avons déjà cité des exemples d'accusatif absolu : fragilitatem, nolentem, en sont des exemples nouveaux. Dominus est un exemple de nominatif absolu. On peut en trouver un autre dans le diplôme de Tardif, n° 21, 1.8:

Reliqui quampluris episcopi ips[i]us judicantis pour reliquis quam pluribus episcopis ipsum judicantibus.

Des exemples d'accusatifs de la troisième déclinaison faisant fonction d'ablatif ont été réunis par M. Corssen, Aussprache, I, 276. Les plus anciens paraissent remonter à la fin du 111° siècle de notre ère.

2º Fonction d'ablatif singulier avec forme de génitif singulier:

Res quas de heredetatis nostræ ad ipsum pervenire potuerant, c.-à-d. quæ de hereditate nostra..., Tardif, nº 19, l. 30; Generositatis nobilium... imbutum pour generositate nobilium... imbutum, no 36, l. 22;

Pro divine nominis au lieu de pro divino nomine, nº 46, l. 2 (divine = divini est un génitif singulier vulgaire, en -e pour -i, de la deuxième déclinaison);

Pro rei firmitatis,  $c.-\dot{a}-d$ . firmitate, nº 46, l. 5;

Præsente... inlustris viro, c.-à-d. illustri viro, Rozière, 1; Ab... genitore nostro illo condam regis, c.-à-d. rege, xx111;

Pro necessitatis temporum au lieu de pro necessitate temporum, xLv;

De ingenuetatis pour de ingenuitate, cxxix; De facultatis nostra pour de facultate nostra, cexxi.

3° Fonction d'ablatif singulier avec forme de nominatif singulier:

De persecutio cælebrata pour de prosecutione celebrata, Rozière, cclui.

On remarquera que ce nominatif n'a pas d's final. 4º Dans les exemples suivants, il y a confusion de la troisième déclinaison avec la première :

Valento *pour* valente, Rozière, ccxxII; Juro pour jure ccxxiv, ccxl; Tenorum pour tenorem = tenore, ccxcix, cccviii.

5° La voyelle finale a disparu dans l'exemple suivant:

In loco noncopant, c.-à-d. nuncupanti (nuncupato), Tardif, nº 39, l. 6;

dans ce participe la désinence est déjà romane, cf. p. 95.

#### NOMINATIF ET VOCATIF PLURIELS

#### MASCULINS ET FÉMININS.

```
Classique:
  Genetores, Tardif, no 44, l. 4;
  Præsentes... successores... ordenatores, nº 44, l. 7;
  Actores, nº 17, l. 1;
  Quirites, nº 26, l. 51;
  Meditantes, nº 36, l. 24;
  Venientes, nº 44, l. 2;
  Agentes, nº 44, l. 2, 12, 16; nº 45, l. 2, 4, 15; nº 54, l. 6;
  Anteriores, nº 46, l. 6;
  Successores, nº 46, l. 8;
  Proceres, nº 54, l. 8;
  Doctores, nº 54, l. 8;
  Salutantes, Rozière, x;
  Successores, xvi;
  Statuentes, xvi;
  Juniores, xvi;
  Emptores, xLvi, etc.
   Vulgaire du premier degré en -is = -es :
  Præcipientis, Tardif, nº 6, l. 8-9; nº 49, l. 8; Rozière,
xxIII;
  Considerantis, Tardif, nº 7, l. 2; Rozière, ccxv;
  Consortis, nº 7, l. 2;
  Jubentis, nº 7, l. 3;
  Acturis pour actores, no 14, l. 2;
  Agentis, nº 14, l. 4; nº 15, l. 3, 6; nº 38, l. 7, 9; nº 45,
l. 5; nº 53, l. 3;
  Inanis, nº 45, l. 4;
  Partis, nº 15, l. 5;
  Pauperis, nº 19, 1. 5;
  Socessoris, soccessoris et successoris pour successores, nº 19,
1. 11; n° 21, 1. 17; n° 34, 1. 8, 12; n° 37, 1. 7; n° 41, 1. 12;
  Heredis ou heridis pour heredes; nº 49, l. 24; nº 26, l. 28;
nº 29, l. 8, 9; nº 32, l. 24; nº 35, l. 22; Rozière, civ;
  Propinquioris, nº 19, l. 24;
  Fedilis pour fideles, no 20, l. 2;
```

```
Cannonis pour canones, no 21, 1.6;
  Junioris, nº 21, l. 16; nº 31, l. 22; nº 34, l. 8; nº 37, l. 7;
nº 46, l. 8;
  Equalis, nº 22, l. 47;
  Precepcionis, nº 22, l. 17;
  Rigis, regis pour reges, nº 34, l. 8; nº 34, l. 43; nº 46,
  Divetis, nº 34, l. 2;
  Anterioris, nº 34, l. 43;
  Discurrentis, nº 36, l. 45;
  Proficientis, nº 36, l. 24;
  Quiritis, nº 40, l. 83;
  Exheredis, nº 40, l. 84;
  Donacionis, nº 42, l. 7;
  Veracis, nº 42, l. 7;
  Venientis, nº 45, l. 2;
  Homenis pour homines, no 45, l. 8, 40;
  Reliquas redebucionis pour reliquæ redhibitiones, nº 47.
  Comitis, nº 54, l. 8;
  Fratris, Rozière, Liii;
  Parentis, Tardif, nº 46, l. 6; Rozière, LIII, CLI; Le Blant.
I, 372;
  Civis romani, Rozière, LXII;
  Omnis, LXIII, LXXX;
  Heredis, civ;
  Adjectionis, cxxix;
  Exheredis, cxxix;
  Inplorantis, cxxix;
  Naturalis, cxxx;
  Suprestis pour superstites, cxxxII;
  Nepotis, cxxxII;
  Reminiscentis, ccxv;
  Cotecis pour codices, cclx;
  Patris, Le Blant, I, 380, 381;
  Portatricis, Glossaire de Reichenau, nº 41, p. 23;
  Urbis, Delisle. p. 27;
  Salubris, p. 28.
```

Dès le second et le premier siècle avant J.-C., on trouve quelques exemples de nominatifs pluriels de la troisième déclinaison en -eis et en -is (Corssen, Aussprache, I, 746-747). Varron constate que de son temps on disait, au nominatif pluriel, puppis et restis

comme puppes et restes (De Lingua latina, VIII, 66), mais ces nominatifs pluriels en -is appartiennent à des thèmes en i; les nominatifs pluriels en is et en -eis que nous fournissent les inscriptions appartiennent également à des thèmes en -i. Les nominatifs pluriels en -is des thèmes consonantiques qu'on trouve dans les manuscrits des auteurs classiques y ont été probablement introduits par les scribes des bas temps; en effet, pour les thèmes consonantiques, la désinence -es se rencontre seule, d'une manière certaine, dans les inscriptions de l'époque classique. A partir du quatrième siècle, les nominatifs pluriels en -is de la troisième déclinaison, sans distinction de thèmes consonantiques ou vocaliques, se multiplient dans les monuments de la langue latine. Des exemples ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, I, 247-248.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Fonction de nominatif pluriel avec forme d'ablatif pluriel :

Qui præsentibus fuerunt pour qui præsentes fuerunt, Ro-zière, ccccxcu;

Scripcionibus... subter teniuntur pour scriptiones... subter tenentur, cccclxxiii.

2° Fonction de nominatif pluriel avec forme de nominatif singulier en -as:

Hic sunt emunitas, dans le titre du diplôme 46 de M. Tardif.

Il y a ici passage de la troisième déclinaison à la première.

#### NOMINATIF PLURIEL NEUTRE.

### Classique:

Pignora, Tardif, no 19, 1.9; Omnia, no 19, 1. 20; Loca nominata, no 54, 1. 14; Cacumina, Delisle, p. 29.

Vulgaire du deuxième degré avec forme de nominatif pluriel masculin-féminin :

Inanes se rapportant à instrumenta, Tardif, nº 19, l. 25-27;
Loca nuncupantes, nº 54, l. 43;
Loca cognominantes, nº 54, l. 43-14, 45, 46.

### GÉNITIF PLURIEL.

# Classique:

```
Fedilium pour fidelium, Tardif, nº 6, 1.2;
  Sacerdotum, no 9, l. 2; no 36, l. 4; no 37, l. 2; no 41, l. 2;
Rozière, xxIII:
  Marterum pour martyrum, nº 11, l. 3;
  Parentum, no 11, l. 7; no 32, l. 9; no 46, l. 11; Rozière,
XXIII;
  Pontefecum, nº 11, l. 9; nº 21, l. 9, 15;
  Ponteficum, nº 36, l. 6;
  Procerum, nº 44, l. 10: nº 24, l. 9; nº 22, l. 2; nº 28,
l. 2; nº 44, l. 2; nº 48, l. 2; Rozière, 1;
  Virgenum, nº 19, l. 7;
  Patrum, nº 19, l. 11;
  Obtimatum pour optimatum, nº 25, l. 3;
  Omnium, no 34, l. 2;
  Consistencium, nº 34, l. 6;
  Seniorum, nº 36, l. 5;
  Juvenum, nº 36, l. 6;
```

Sæcularium, n° 36, l. 6; Canonum, n° 36, l. 22; Ovium, n° 40, l. 5; Anteriorum. n° 46, l. 44; Rozière, xxiii; Regum, n° 46, l. 44; Rozière, xx; Itenerum, Delisle, p. 22; Culmenum, p. 27; Princepum, p. 30.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Fonction de génitif pluriel avec forme d'accusatif pluriel classique en -es :

Villa noncopanti Latiniaco... qui fuit inlustrebus viris... majores domos, pour villam nuncupatam Latiniacum... quæ fuit illustrium virorum... majorum domus, Tardif, nº 25, l. 3;

Vervices greges pour vervicum greges, Rozière, ccxx1;

Sodes greges pour sodum = suum greges, ccxxi;

Testimonia homines francos, c.-à-d. hominum francorum, cccclxxII;

Septem noctes... spacium pour septem noctium... spatium, Pardessus, p. 61.

2° Fonction de génitif pluriel avec forme d'accusatif pluriel vulgaire en -is :

In jure adque domenacione sancti Mariæ et spunsarum Christi in prædicto locum consestentis pour in jus atque dominationem sanctæ Mariæ et sponsarum Christi in prædicto loco consistentium, Tardif, nº 49, l. 44;

Absque repeticione... heridis suos, c.-à-d. heredum suo-

rum, nº 48, l. 13, 17;

Ovis capita pour ovium capita, Rozière, ccxxiv;

Testimonia hominis septem pour testimonia hominum septem, ccccexxII.

On lit dans le Gesta regum Francorum:

Suessionis civitate, D. Bouquet, II, 546 C, 549 C, 560 A, 577 A;

Sessionis civitatem, 547 C, 565 A.

Dans la langue classique on aurait dit: Suessionum.

3º Fonction de génitif pluriel avec forme d'accusatif pluriel gaulois en -as:

Betoregas ci[vitate], Carnotas civi[tate], Lingonas civi[tate], Redonas civi[tate], Santonas civi[tate], Sennonas civita[te],

dans les monnaies mérovingiennes (A. de Barthélemy, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 6° série, t. I, p. 452-461).

Bitoricas in civitate, Rozière, LXII, CCLXII;

Biturigas civitatem, Grégoire de Tours, dans D. Bouquet,

Bituricas urbem, Grég. de T., dans D. B., II, 192 A;

Biturigas urbem, Grég. de T., dans D. B., II, 148 B, 77 D:

Urbem Suessionas, Grég. de T., dans D. B., II, 324 D, .

353 D:

Sexsionas civitatem, dans l'Epitome, D. B., II, 410 C; Civitatem Senonas, Frédégaire, dans D. B., II, 436 B.

Les lois de la grammaire classique exigeraient : Biturigum, Carnutum, Lingonum, Redonum, Santonum, Scnonum, Suessionum, mais Ammien Marcellin, livre XVI, chap. III, avait déjà dit : Apud Senonas oppidum.

4º Fonction de génitif pluriel avec forme d'ablatif pluriel classique :

Absque repeticione... suis heridibus, c.-à-d. suorum heredum, Tardif, nº 32, l. 22;

Regimen ipsius abbati aut successoribus ejus, c.-à-d. abbatis

aut successorum ejus, nº 35, l. 18;

Nec nostro tempore nec successoribus regibus, c.-d-d. suc-

cessorum regum, nº 37, l. 9;

In præsentia sacerdotum ac venerabilibus adque magnificis vires,  $c.-\dot{a}-d.$  venerabilium atque magnificorum virorum,  $Ro-zi\partial re$ , LXII;

In presencia sacerdotum... ac venerabilibus... vires, c.-à-d. venerabilium virorum, LXII;

Ex munificentia piis principibus, c.-à-d. piorum principum,

CXXIX.

5° Fonction de génitif pluriel avec forme d'ablatif pluriel vulgaire en -ebus = -ibus:

Congruentia locis venerabilebus, c.-à-d. locorum venerabilium, Tardif, nº 41, l. 2;

Qui fuit inlustrebus viris pour quæ fuit illustrium virorum,

nº 25, l. 3;

Confirmacionis... regebus pour confirmationes... regum, nº 49, l. 5:

Confirmacionis predictis principebus pour confirmationes prædictorum principum, nº 49, l. 9.

#### DATIF PLURIEL.

### Classique:

```
Omnibus, Tardif, n° 7, l. 4;
Agentibus. n° 7, l. 4;
Præsentibus, n° 7, l. 2;
Inlustribus, n° 9, l. 4; n° 46, l. 4;
Abbatibus, n° 54, l. 2; Rozière, x;
Ducibus, n° 54, l. 2; Rozière, x, xxIII;
Comitibus, x, xxXIII;
Agentibus, x, cxLIII;
Discurrentibus, x, etc.
```

Vulgaire du premier degré en -ebus au lieu de -ibus:

```
Partebus, Tardif, n° 4, l. 4;
Peticionebus, n° 6, l. 2;
Agentebus, n° 9, l. 4; n° 23, l. 4;
Fratrebus, n° 41, l. 5;
Inlustrebus, n° 49, l. 4; n° 24, l. 4; n° 23, l. 4; n° 47, l. 4;
Omnebus, n° 49, l. 4; n° 23, l. 4; Inscription de Lyon,
datée de 601, dans le Blant, I, 44; cf. t. 11, p. 20, 589;
Necessitatebus, Tardif, n° 49, l. 6;
```

Comitebus, no 24, l. 4;
Actorebus, no 24, l. 4;
Presentebus, no 23, l. 4;
Civebus, pauperebus, l.e Blant, II, 59;
Orationebus, Delisle, 22;
Construentebus, ibid.;
Martyrebus, ibid.;
Sicientebus, p. 23;
Cultorebus, p. 24;
Fidelebus, p. 28.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 1.

Vulgaire du premier degré en -evos au lieu de -ebus = -ibus :

Omnevos abstuli pour omnibus abstuli, Le Blant, II, 18; Amicus omnevos, c.-à-d. omnibus. II, 21.

Vulgaire du deuxième degré:

1º Fonction de datif pluriel avec forme d'accusatif pluriel classique en -es:

Nos... sicut unicuique justa petentes... hunc beneficium non negasse pour nos... sicut quibusque justa petentibus... hoc beneficium non negasse, nº 5, l. 4;

Omnes missos nostros discurrentes pour omnibus missis

nostris discurrentibus, nº 54, l. 2;

Omnes episcopis,... omnes agentibus, seu omnes misus nostros, discurrentibus, vel omnes peres, pour omnibus episcopis,... omnibus agentibus seu omnibus missis nostris discurrentibus vel omnibus paribus, Rozière, x;

Homines vassos nostros *pour* hominibus vassis nostris, xxIII; Juniores atque successores vestros *pour* junioribus atque

successoribus vestris, xxxvIII.

2° Fonction de datif pluriel avec forme d'accusatif pluriel vulgaire en -is:

Pauperis inibi consistentebus pour pauperibus inibi consistentibus, Tardif, nº 7, l. 5;

Omnebus ducis pour omnibus ducibus, nº 21, 1, 1;

Se... agentis basileci in antia fuerit necessitas pour si... agentibus basilicæ in antea fuerit necessitas, nº 32, l 23;

Omnis tilenariis masiliensis pour omnibus teloneariis massiliensibus, no 47, l. 4;

Tam præsentis quam futuris, c.-d-d. tam præsentibus, Ro-

zière, x;

Omnis par[e]s et amicos nostros seo et missus nostros discorrentis pour omnibus paribus et amicis nostris seu et missis nostris discurrentibus, x1;

Omnis missus nostros discorrentis pour omnibus missis

nostris discurrentibus, xxIII;

Missos nostros discorrentis pour missis nostris discurrentibus, xxxvIII.

#### ACCUSATIF PLURIEL.

Classique, masculin et féminin:

```
Porciones, Tardif, n° 6, l. 7;
Peticiones, n° 44, l. 2;
Calices,
Croces pour cruces,
Codeces pour codices,
Sacerdotes, n° 47, l. 5;
Precepciones, n° 28, l. 44; n° 44, l. 44;
Herides pour heredes, n° 38, l. 23;
Agentes, n° 44, l. 3, 9, 42; n° 54, l. 4;
Plures, n° 44, l. 44;
Fidejussores, n° 46, l. 40; Rozière, xx, xxm;
Redebuciones, n° 46, l. 40;
Aspicientes, n° 50, l. 7;
Proceres, n° 54, l. 6-7;
Fratres, n° 54, l. 9;
```

on lit dans ce diplôme: pro stipendia ad ipsos fratres, c.-à-d. pro stipendiis ipsorum fratrum. La préposition ad suivie de l'accusatif tient lieu du génitif. Cette manière de parler a déjà été signalée par M. Le Blant, II, 14: membra ad duus fratres pour membra duorum fratrum, dans une inscription de Briord.

```
Civilates, Rozière, 1;
Infestationes, 1x;
```

```
Participes, xx;
  Mansiones, xx, xxIII;
  Confirmationes, xxIII;
  Consortes, cxxvii;
  Heredes, cxxix;
  Menses, Le Blant, I, 450, 372, 392;
  Compedes, Delisle, p. 30.
   Classique neutre:
  Limena pour limina, Tardif, no 1.5;
  Tempora, nº 41, l. 12;
  Facinora, nº 19, l. 3;
  Carmena pour carmina, nº 19, l. 7;
  Vetera, Delisle, p. 28.
   Vulgaire masculin et féminin du premier degré en
-is pour -es :
  Vindicionis, Tardif, no 6, 1. 10;
  Partis, no 14, l. 5, 6; no 16, l. 2; no 19, l. 14; no 29, l. 10;
  Gregis, no 19, l. 19; no 42, l. 4; no 48, l. 12;
  Cannonis pour canones, nº 21, l. 4, 10;
  Laudis, nº 25, l. 5;
  Noctis, nº 28, l. 11;
  Talis, nº 28, l. 14;
  Arabelis pour arabiles, nº 29, l. 3;
  Adfinis, nº 29, l. 8;
  Homenis pour homines, no 30, l. 8; no 46, l. 5;
Præceptionis, nº 31, l. 8; nº 33, l. 13, 14, 19, 25, et precepcionis, nº 44, l. 8, 21; nº 46, l. 5;
  Reddebucionis, nº 31, l. 22;
  Equalis, no 33, l. 13, 14, 19, 25;
  Ad successoris nostrus pour ad successores nostros, nº 34,
1.45:
  Monachus... degentis pour monachos... degentes, nº 36,
  Mansionis, no 36, l. 6; no 37, l. 8; no 41, l. 10; no 46,
  Retribucionis, nº 37, l. 8; nº 41, l. 10;
  Patris, nº 36, l. 42;
  Spiritalis, nº 36, l. 12;
  Discordantis, nº 36, l. 14;
  Curtis, nº 37, 1. 7;
  Vestis, nº 40, l. 7;
```

Fediessoris pour fidejussores, nº 41, l. 10;

```
Servientis, nº 41, 1. 41;
  Peticionis, nº 46, l. 2;
  Aucturetatis pour auctoritates, nº 46, l. 6;
  Agentis, nº 48, l. 43; nº 53, l. 44;
  Confirmacionis, nº 49, l. 5;
  Racionis, nº 53, l. 11;
  Omnis, Rozière, 1;
  Pagensis, 1;
  Confirmationis, xx;
  Gravis, LII;
  Civis romanus pour cives romanos, LXII;
  Inlustris viros, cxxix;
  Heredis, cxxix;
  Rationis, ccx111;
  Mentis, ccxv;
  Ovis, ccxxII;
  Sodedis pour sues, ccxxII;
  Communis, Pardessus, p. 5;
  Vicis, p. 192;
  Mensis, Le Blant, I, 236, 270, 404; II, 16, 92, 239, 586;
  Minsis, I, 31, II, 27, 545, 578;
  Mesis, I, 389, 395, 443;
  Opis, II, 4, 12;
  Litis, II, 121;
  Silvanectis... teneat, Grégoire de Tours, D. Bouquet, II.
  Sortitus est sedem... Chlotarius Suessionis, Epitome, D. B.,
II, 401 D;
  Namnetis usque, Frédégaire, D. B., II, 427 A, etc;
  Virtutis, Delisle, p. 22;
  Portitoris, p. 24;
  Multiplecis, p. 29.
```

Comparez tris = tres, Tardif, nº 30, l. 8. Tris se trouve déjà dans l'Enéide de Virgile (Aulu-Gelle., XII, 20).

La désinence -is = -ins est, dès les temps les plus anciens, la flexion régulière de l'accusatif pluriel des thèmes en -i; -es = -ans est la flexion régulière de l'accusatif pluriel des thèmes consonantiques. Mais, dès l'époque classique, il s'établit une confusion qui persista dans les bas temps (Corssen, Aussprache, I, 738, 739, 746; Schuchardt, Vokalismus, I, 248).

Vulgaire du second degré :

1° Fonction d'accusatif pluriel avec forme d'ablatif pluriel classique:

Erga nostris partibus pour erga nostras partes, Tardif, nº 20, l. 2;

Contra... suis heridibus,  $c.-\dot{a}-d$ . suos hæredes, n° 22, l. 21;

Ad partibus pour ad partes,  $n^{\circ}$  24, l. 11, 13;

Inter venerabilibus viris,  $c.-\dot{a}-d$ . venerabiles viros, nº 29,

Se peticionibus... effectuæ mancipamus, pour si petitiones... effectui mancipamus, nº 37, l. 1;

Ante... ducibus nostris, c.-à-d. duces nostres, nº 54, l. 7;

Per plures vicibus,  $c.-\dot{a}-d$ . vices, nº 54, l. 7;

Omnis pagensis vestros... degentibus pour omnes pagenses vestros... degentes, Rozière, 1;

Per bonis ominibus,  $c.-\dot{a}-d$ . bonos homines, x; Circa partibus meis,  $c.-\dot{a}-d.$  partes meas, c;

Timporibus, Gloses de Cassel, nº 9, p. 74, 84.

2º Fonction d'accusatif pluriel avec forme d'ablatif pluriel vulgaire:

Per nostris auctoritatebus au lieu de per nostras auctoritates, Tardif, nº 5, l. 2.

3º Fonction d'accusatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel masculin-féminin classique en -es:

Veraces, se rapportant à instrumenta, n° 53, 1. 7.

4º Fonction d'accusatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel masculin-féminin vulgaire du premier degré en -is pour -es:

Loca nuncobantis, nº 28, l. 3; Estabilis, se rapportant à facta, nº 49, l. 2.

5º Remarquons enfin, dans les formules coxxii et ccxlvii, les accusatifs pluriels vulgaires de la deuxième déclinaison valentus pour valentes ou valentis se rapportant à annolus = annulos et subolus pour soboles

(au lieu de sobolem). Il y a dans ces deux exemples changement de déclinaison.

6º Accusatif pluriel gaulois en -as:

De nombreux documents, antérieurs à l'époque mérovingienne, établissent que plusieurs noms de peuples gaulois, dont les thèmes se terminaient par des consonnes et qui ont été rattachés à la troisième déclinaison latine, avaient conservé un accusatif pluriel en -as. Nous citerons d'abord deux inscriptions du haut empire. La première est du temps de l'empereur Vespasien et concerne un abornement : Inter Viennenses et Ceutronas (Renier, Revue archéologique, 16° année, p. 358; Desjardins, Table de Peutinger, p. 46). Dans l'autre (n° 2020, d'Orelli), il est question d'un personnage qui avait exercé toutes les charges municipales à Autun et à Langres : Omnibus honoribus apud Æduos et Lingonas functus (Desjardins, Table de Peutinger, p. 19).

Les écrivains s'accordent avec les inscriptions :

Hirtius, continuateur de César, a écrit Atrebatas à l'accusatif, livre VIII, chap. vII, si l'on s'en rapporte à la plupart des manuscrits, bien que nos éditions portent Atrebates (Glück, Die Keltischen Namen, p. 36).

Viennent ensuite, par ordre de date : Lucain, *Pharsale*, I, 398 :

Pugnaces pictis cohibebant Lingonas armis;

Tacite, Histoires, livre IV, chap. Lv:

Penes Treveros ac Lingonas (4);

(1) J'ai cru plus prudent de ne pas citer ici le passage suivant des Annales, livre XII, chap. xxvii: L. Pomponius, legatus, auxiliares Vangionas ac Nemetas, addito equite alario, monuit. Le nom des Nemetes parait gaulois. Mais Tacite lui-même (Germania, 28) donne les Nemetes pour Germains, comme les Vangiones. L'-as final de Vangionas et de Nemetas peut donc être une désinence germanique de l'accusatif pluriel. Les nominatifs Nemetes et Vangiones nous montrent que les thêmes de ces noms sont consonantiques. Il semble en résulter que les

Florus, livre III, chap. x:

Arvernos atque Biturigas, Carnutas simul Sequanosque contraxit;

Eutrope, livre IX, chap. xxii:

Pugnatum est circa Lingonas;

Ammien Marcellin, livre XVI, chap. 11:

Venerat Tricassas;

Orose, livre VI, chap. if:

Bellum apud Pictonas invenit; In Pictonas proficiscitur;

Livre VII, chap. xxix:

Apud Senonas;

Livre VII, chap. xxxII:

Apud Atrebatas;

Saint Jérôme, Chronique, année 367:

Apud Atrebatas;

Itinéraire d'Antonin:

Suessonas (Annuaire de la société des Antiquaires de France, 1850, p. 201, 210).

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si Grégoire de Tours a écrit :

Biturigas obsidebant, D, Bouquet, II, 282 B; Accedens usque Namnetas, II, 275 C;

thèmes consonantiques réunis par M. Schade dans ses Paradigmen, 2° édition, p. 20-22, et les noms de la déclinaison faible ont eu, à une certaine époque, un -a avant l'-s final de l'accusatif pluriel, qu'on a dit en gothique hananas, « des coqs », avant de dire hanans, menothas, « des mois », avant de dire menoths. C'est, du reste, l'opinion de Schleicher, Compendium, 2° édition, p. 550. La désinence -ans (hananans pour hanans), proposée pour l'accusatif pluriel de la déclinaison faible par Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 3° édition, p. 656, ne paratt guère justifiée que pour les thèmes en -ar comme brothar, accusatif pluriel brothruns.

Namnetas accessit, II, 334 D; Usque Santonas, II, 239 B; Santonas venit, II, 332 A; Quem... Suessionas deferentes, II, 244 A; Suessionas rediit, II, 233 C; Apud Suessionas, II, 243 A; Filium suum... Suessionas dirigere cogitabat, II, 354 B;

### on lit dans l'Epitome:

Usque Suessionas, II, 398 C; Sexsionas pervaserunt, II, 404 D; Sexsionas recepit, II, 408 B;

# et dans Frédégaire:

Suessionas... adducitur, II, 434 C; Suessionas peraccedens, II, 435 B.

Nous avons déjà donné des exemples d'accusatifs pluriels en -as faisant fonction de génitif pluriel; nous en trouverons plus loin faisant fonction d'ablatif pluriel.

M. Glück, dans ses Keltischen Namen, p. 36, a déjà signalé quelques-uns de ces accusatifs en -as: il les considère comme des hellénismes. Il a fait paraître son livre en 1857. Il aurait sans doute émis une manière de voir différente s'il avait alors connu la savante dissertation par laquelle, presque en même temps, M. Ebel a établi que l'accusatif pluriel celtique des thèmes consonantiques se faisait en -as (Beitræge de Kuhn, t. I, p. 168), comme l'accusatif pluriel grec de la troisième déclinaison.

Cette forme celtique ne s'étendait pas à la totalité des mots qui composent la troisième déclinaison latine. Les thèmes celtiques en -i terminaient en -is leur accusatif pluriel, c'est peut-être une des raisons qui a fait se multiplier dans le latin mérovingien les accusatifs pluriels de la troisième déclinaison en -is.

Les noms de peuples gaulois dont nous avons conservé des accusatifs en -as faisant fonction soit d'accusatif, soit de génitif, soit d'ablatif, sont au nombre de seize, ce sont les:

Abrincates, d'abord Abrincatui, Atrebates, Bituriges, Carnutes. Ceutrones, Diablintes, Lemovices, Lingones, Namnetes. Pictones. Redones. Santones ou Santoni, Senones. Silvanectes, Suessiones, Tricasses (1).

Il n'y a aucun rapport entre les accusatifs pluriels gaulois en -as et les noms de ville: Baiogas, Durocas, Trecas qu'on trouve dans les monnaies mérovingiennes dans la notice des cités de la Gaule et dans Grégoire de Tours (D. Bouquet, II, 2, 318, 407). Ces noms me semblent être, quant à la forme, au nominatif singulier.

Le nominatif singulier des thèmes consonantiques se formant par l'addition d'un -s final, le nominatif singulier de *Trecasses*, *Baiocasses*, *Durocasses* aurait été régulièrement *Trecass-s*, *Baiocass-s*, *Durocass-s*. Mais il est impossible de prononcer ainsi trois s à la fin d'un mot. On aura donc dit au nominatif singulier: *Trecas*, *Baiocas*, *Durocas*. Comparez le latin as pour ass-s, génitif ass-is. Peut-être est-ce par une forme celtique analogue *Juras*, *Jurassis* qu'on doit

Instabiles Turonas circumsita castra coercent.

Mais ce vers parait interpolé.

<sup>(</sup>i) On pourrait ajouter les *Turones*, si l'on tenait compte du vers de Lucain (I, 437):

expliquer les formes si variées du nom du mont Jura dans les textes latins et grecs où il est, par exemple, tantôt de la première déclinaison, tantôt de la deuxième. (Grammatica celtica, 2° édition, p. 786.)

Quoi qu'il en soit, dans la notice des cités des Gaules (D. Bouquet, t. II, p. 2 B), on lit civitas Baiogas: je crois reconnaître dans Baiogas un nominatif singulier qui s'accorde avec civitas.

Mais cette forme s'est ensuite pétrifiée et s'est employée à tous les cas. C'est ainsi que Grégoire de Tours a écrit: Trecas Campaniæ urbem (D. Bouquet, II, 318 A), et qu'on lit dans l'Epitome: Trecas junxe runt (D. B., II, 407 B) et dans la Notitia dignitatum: Præfectus Lætorum... Baiogas (D. B., I, 128 B).

### ABLATIF PLURIEL.

### Classique:

```
Patribus, nº 21, l. 10;
Judicibus, nº 23, l. 7;
Pastoribus, nº 24, l. 8;
Immobilibus, nº 24, l. 8;
Hæredibus, nº 24, l. 11, 14;
Proceribus, nº 28, l. 9; nº 42, l. 6;
Patribus, nº 33, l. 2;
Moribus, nº 36, l. 10;
Successoribus, no 36, l. 45; no 39, l. 45;
Corporibus, nº 37, l. 5, 8;
Temporibus, nº 37, l. 44;
Subscripcionibus, nº 37, l. 44;
Optematibus, nº 38, l. 47;
Heridibus, nº 39, l. 15:
Fidelibus, nº 53, l. 6;
Sacerdotibus, nº 54, l. 1;
Luminaribus, nº 54, l. 8;
Ditionibus, Rozière, vii, cxxvii;
Occasionibus, 1x;
Temporibus xvi;
```

```
Regibus, xx;
Hominibus, xx;
Principibus, xx;
Luminaribus, xx;
Refragationibus, xxIII;
Omnibus, xxxviii;
Nominibus, LXII;
Liminibus, LxII, xcvIII;
Limitibus, LXXXIII;
Parentibus, xc, xcviii, c;
Partibus, c;
Facientibus, cxxxII;
Movilibus, cxxxII;
Heredibus, LXXXIII; XCVIII, CV, etc;
Moribus, Le Blant, I, 266;
Lampadibus, I, 266 (vers 680).
Vulgaire du premier degré en -ebus :
Subscribcionebus, Tardif, nº 4, l. 8;
Facultatebus, nº 5, l. 4;
Movilebus, nº 7, l. 5; nº 43, l. 49;
Inmovilebus, nº 7, l. 5;
Pertenentebus, nº 7, l. 6;
Homenebus, nº 7, l. 7;
Temporebus, nº 7, l. 11; nº 19, l. 11, 23; nº 44, l. 20;
Consistentebus, nº 8, l. 4; nº 41, l. 5;
Omnebus, n° 11, l. 4; n° 26, l. 20, 38, 66; n° 29, l. 11; Regebus, n° 11, l. 4;
Timentebus, nº 11, l. 4; nº 36, l. 16;
Hominebus, nº 44, l. 4;
Pontefecebus, nº 11, l. 6;
Principebus, nº 44, l. 7;
 Princibebus, nº 13, l. 9;
 Presentebus, nº 45, l. 5;
Heredebus, nº 45, l. 7; nº 49, l. 23, 39:
 Necessetatebus, nº 19, l. 6;
Subscripcionebus, nº 20, l. 14; nº 21, l. 20; nº 25, l. 45;
 Procerebus, nº 22, l. 9; nº 30, l. 18; nº 42, l. 9; nº 43.
 Lumenarebus, no 23, l. 16; no 34, l. 6, 13;
 Heridebus, nº 29, l. 12;
 Successorebus, nº 29, l. 12;
 Distringentebus, nº 30, l. 23-24;
```

Fedilebus, no 33, l. 8; no 38, l. 2; no 42, l. 2; no 43, l. 2;

```
Fedelebus, nº 35, l. 2;
  Præsentebus, nº 36, l. 49;
  Lampatebus, nº 36, l. 25;
  Patrebus, nº 38, l. 2;
  Nominebus, nº 40, l. 9, 23;
  Liminebus, nº 40, l. 87;
  Mobilebus, nº 42, l. 4;
  Pastorebus, nº 42, l. 4;
  Ad Dec timentebus hominebus pour a Deum timentibus ho-
minibus, nº 46, l. 9;
  Diccionebus pour ditionibus, nº 49, l. 8, etc;
  Morebus, Le Blant, II, 58, 59, 335;
  Temporebus, II, 446;
  Intercedentebus, II, 498;
  Agentebus, Delisle, p. 22;
  Virtutebus, ibid;
  Præsentebus, ibid.
  Vulgaire du second degré :
   1º Fonction d'ablatif pluriel masculin ou féminin
avec forme d'accusatif pluriel classique en -es :
```

Cum omnebus rebus in se habentes, c.-à-d. habentibus, Tardif, nº 26, l. 27;

Cum boves, nº 40, l. 36, 53, 74, 73;

Cum campis... ad eodem pertinentes, c.-à-d. pertinentibus, n° 40, l. 44;

Ab omnibus judices, c.-à-d. judicibus, nº 46, l. 45;

Cum precepciones, nº 54, l. 6;

Cum plures hominibus, nº 54, l. 7;

A... Deo timentes hominibus pour a... Deum timentibus hominibus, nº 54, l. 41;

In peculiares eorum orationibus, nº 54, l. 23;

Cum omnes rebus suis, Rozière, x;

De servientibus vel quaslibet nationes... commanentes, c.-à-d. quibuslibet nationibus... commanentibus, xx;

Ab antecessores regis parentes nostros pour ab antecessoribus regibus parentibus nostris, xxIII;

Nobis... consencientes, c.-à-d. consentientibus, Liii;

Venientes et mediantes amicis pour venientibus et mediantibus amicis, cvii;

De boves, ccxxi;

Cum eorum sequentes, ccxxi;

Intervenientes sacerdotes vel bonis hominibus pour intervenientibus sacerdotibus vel bonis hominibus, ccxlii;

Sine pedes, Pardessus, p. 23; Impletis quatuordecim noctes, c.-à-d. noctibus, p. 53; Tribus noctes exactis, p. 93; De compagenses, p. 112.

2º Accusatif pluriel vulgaire en -is faisant fonction d'ablatif masculin ou féminin :

Perennis temporebus pour perennibus temporibus, nº 19, l. 20; nº 34, l. 44; nº 37, l. 41;

De omnis res pour de omnibus rebus, nº 49, 1. 23;

Cum omne integretate vel soledetate sua ad se pertenentis vel aspicientis pour cum omni integritate et soliditate sua ad se pertinentibus et aspicientibus, nº 25, l. 40;

De presentis temporebus pour de præsentibus temporibus,

nº 26, l. 65;

In racionis pour rationibus, nº 28, l. 6; nº 33, l. 48;

In ipsas precepcionis pour in ipsis præceptionibus, no 31,

Cum... inlustris viris... optimatis pour cum... illustribus

viris... optimatibus, nº 32, l. 2-4;
Cum... optematis... vel reliquis quam pluris nostris fedile-

bus pour cum optimatibus... et reliquis quampluribus nostris fidelibus, nº 33, l. 5, 8;

De reliquis Deo timentis homenibus *pour* de reliquis Deum timentibus hominibus, n° 37, l. 8;

Cum... optematis, no 38, l. 3;

De totas partis pour de totis partibus, nº 39, l. 11;

De omnis vilas vel curtis suas *pour* de omnibus villis et curtibus suis, nº 44, l. 5;

In curtis pour in curtibus, no 44, l. 7; no 46, l. 8; Rozière,

In ipsas precepcionis pour in ipsis præceptionibus, Tardif, nº 47, l. 8;

Inspectas ipsas aucturetatis vel confirmacionis pour inspectis ipsis auctoritatibus vel confirmationibus, nº 49, l. 9;

Cum fidelibus nostris... vel relicus quampluris, c.-à-d. et

reliquis quampluribus, nº 53, l. 9-40;

Cum... ominis suis *pour* cum hominibus suis, *Rozière*, x; Tam præsentis quam futuris temporibus, c.-d-d. tam præsen-

tibus, xvi;
A Deo timentis hominibus pour a Deum timentibus homini-

bus, xx;

Ab antecessores regis pour ab antecessoribus regibus, xxIII; De omnis hostis pour de omnibus hostibus, xxxVIII; De heredis nostris pour de heredibus nostris, xlvi; Perennis temporibus pour perennibus temporibus, lvi; De heredis pour de heredibus, lxii; Pro infestantis au lieu de pro infestantibus, clxiv; Cum obtimatis pour cum optimatibus, Pardessus, p. 192.

3º Fonction d'ablatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel neutre classique:

In corda pour in cordibus, Tardif, nº 44, l. 3; Tempora pour temporibus, nº 34, l. 4;

Pro mea scelera au lieu de pro meis sceleribus, Rozière,

Cum... omnia, ccciv.

4° Fonction d'ablatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel classique masculin-féminin en -es:

In loca denominantes pour in locis denominantibus (denominatis), Rozière, cxxx.

5° Fonction d'ablatif pluriel neutre avec forme d'accusatif pluriel masculin-féminin vulgaire du premier degré en -is pour -es :

In loca noncopantis *pour* in locis nuncupantibus (nuncupatis), *Tardif*, n° 20, l. 3;
In loca nunccupantis, n° 43, l. 4.

6° Fonction d'ablatif pluriel neutre avec forme d'accusatif singulier masculin-féminin :

Cum omnia ibidem aspicientem pour cum omnibus ibidem aspicientibus, Rozière, ccciv.

Le scribe a considéré *omnia* comme un ablatif singulier féminin.

7° Fonction d'ablatif pluriel avec forme de nominatif singulier en -as:

Inspectas priorum principum auctoritas pour inspectis priorum principum auctoritatibus, Rozière, xx.

Comparez le titre du diplôme n° 46 de M. Tardif: Hic sunt emunitas. Il y a ici passage de la troisième déclinaison à la première.

8º Fonction d'ablatif pluriel avec forme d'accusatif pluriel gaulois en -as:

On lit dans la Notitia dignitatum:

Præfectus lætorum gentilium... Silvanectas, c.-à-d. Silvanectibus, D. Bouquet, I, 128 C;

Præfectus lætorum Francorum Redonas, c.-à-d. Redonibus,

I, 428 B;

Præfectus Sarmatorum gentilium Lingonas, c.-à-d. Lingonibus, I, 429 A;

Grégoire de Tours a écrit:

Duas portiones de... Abrincatas ,c.-à-d. de... Abrincatibus, D. Bouquet, II, 344 A;

Cathedram Suessionas habere, c.-d-d. Suessionibus, II,

214 A;

Suessionas sepultus est,  $c.-\dot{a}-d$ . Suessionibus, II, 230 D.

# QUATRIÈME DÉCLINAISON.

### NOMINATIF SINGULIER.

### Classique:

Marcadus ou marcatus pour mercatus, Tardif, nº 44, l. 21, 23; Cultus, Delisle, p. 23.

### GÉNITIF SINGULIER.

# Classique:

Manus, Tardif, n° 4, l. 8; n° 6, l. 44; n° 20, l. 44; n° 25, l. 45; n° 44, l. 44; Rozière, xvi, cxxix; Spiritus, Tardif, n° 44, l. 3; Domus, n° 25, l. 46; n° 42, l. 2; n° 44, l. 3; n° 45, l. 4, 47; n° 53, l. 4; n° 54, l. 2; Rozière, ix; Adventus, Tardif, n° 26, l. 59; Ducatus, Rozière, vii; Patriciatus, vii; Patronatus, ixii; Sexus, cccxiv; Eventus, Delisle, p. 23.

Vulgaire du premier degré en -os pour -us :

Domos, Tardif, nº 25, l. 3, 4.

Vulgaire du second degré :

1º Fonction de génitif singulier avec forme d'accusatif singulier classique:

Jhesum Christi pour Jesus Christi, nº 44, l. 3; nº 49, l. 9.

2° Fonction de génitif singulier avec forme d'ablatif singulier classique :

Manu nostra signaculis pour manus nostra signaculis, Ro-zière, XXIII;

Sub usu beneficio pour sub usus beneficio, ccxIII, ccxLIX.

3º Fonction de génitif singulier avec forme d'ablatif singulier vulgaire en -o pour -u:

Sub uso beneficio pour sub usus beneficio, ccxv, ccxvi; Rapto scelere pour raptus scelere, ccxli, ccxlii, ccxliii, ccxliii.

#### DATIF SINGULIER.

### Classique:

Effectui, Tardif, n° 6, l. 2; n° 23, l. 2; Rozière, CLII; Cultui, n° 36, l. 23; Domui, Delisle, p. 25; Conventui, p. 27.

Vulgaire du premier degré en -x ou -e = -i:

Effectuæ pour effectui, Tardif, nº 37, l.2; Nuræ et nure pour nurui, ccxxiii bis.

# ACCUSATIF SINGULIER.

# Classique:

Effectum, Tardif, nº 44, l. 2; nº 45, l. 4; Rozière, xxIII, CLVIII, CCXV;

Manum, Tardif, n° 19, l. 6; Æpiscopatum, n° 21, l. 6; Obetum pour obitum, n° 26, l. 8; Introitum, n° 37, l. 6; Ingressum, n° 37, l. 6; Profectum, Rozière, CLVIII, CCCXLV; Eventum, CCXV; Discessum, CCXLIX, CCCVLV.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Fonction d'accusatif singulier avec forme d'ablatif singulier classique :

Ad usu beneficio pour ad usum beneficii, Tardif, nº 24, l. 5:

Per manu agentium pour per manum agentium, Rozière, xvi;

Inter utroque sexu pour inter utrumque sexum, Lxxx;
Ad usufructu, cxxix;
Per manu nostra pour per manum nostram, ccliii;
Usu... habere debeamus, c.-à-d. usum, ccxliv;
Per tertia manu pour per tertiam manum, Pardessus, p. 51;
Manu strinxerit, c.-à-d. manum, p. 428.

2º Fonction d'accusatif singulier avec forme d'ablatif singulier classique en -o pour -u:

Per nostro permisso pour per nostrum permissum, Tardif, nº 21, 1.48;

Cinso... dare pour censum... dare, nº 24, l. 12; Spondio... cinso pour spondeo... censum, Rozière, сссххи.

3° Fonction d'accusatif singulier avec forme de datif singulier vulgaire en -e pour -i:

Ad nure suæ pour ad nurum suam, Rozière, ccxxiii.

4° Fonction d'accusatif singulier avec forme de génitif singulier :

Ante lite ingressus pour ante litis ingressum, ccxxII.

#### ABLATIF SINGULIER.

### Classique:

Statu, Tardif, nº 49, l. 44; nº 24, l. 2; Consensu, Rozière, 1;
Manu, viii, ix, xx, etc;
Intuitu, xcviii, cli, ccxv;
Casu, cxxix;
Respectu, clii, clviii, clxi;
Adtractu, ccxiii;
Usu, ccxlix;
Cursu, Delisle, p. 22;
Proventu, ibid;
Affectu, p. 23;
Tennetu pour tinnitu, p. 27.

Vulgaire du premier degré en -o pour -u:

Intueto pour intuitu, Tardif, nº 4, l. 5;
Mano pour manu, nº 6, l. 6; nº 43, l. 4; nº 22, l. 40; nº 30,
l. 9, Rozière, LXIII;
Audito pour auditu, Tardif, nº 44, l. 2;
Permisso pour permissu, nº 45, l. 4; Rozière, cxlvIII,
ccciv;
Comparatho pour comparatu Tardif, nº 20, l. 9; et com-

Comparatho pour comparatu, Tardif, nº 20, l. 9; et comparado, Rozière, cxxx;

Contracto pour contractu, Tardif, nº 20, l. 10; Episcopato pour episcopatu, nº 21, l. 8-9; Le Blant, H,

239;
Cinso pour censu, Tardif, nº 24, l. 43; Rozière, cccx;
Husufructo pour usufructu, Tardif, nº 26, l. 7;
Respecto pour respectu, nº 36, l. 20; Rozière, c;
Adtracto, Rozière, ccxxi;
Mercato, ccxcvii.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 188-189. Comparez nocto pour noctu, Tardif, nº 11, 1. 10.

Vulgaire du deuxième degré :

1° Fonction d'ablatif singulier avec forme d'accusatif singulier :

Absque volontate... vel... permissum, c.-à-d. permissu Tardif, nº 44, l. 8;

Pauperis spiritum pour pauperes spiritu, nº 49, l. 5; Pro profectum au lieu de pro profectu, nº 23, l. 2;

Pro affectum au lieu de pro affectu, nº 37, l. 2;

Plagabile auditum suscipere pour placabili auditu suscipere, no 46, l. 2;

Cum consensum pour cum consensu, nº 51, 1. 4;

Absque ullum introitum pour absque ullo introitu, Rozière, . xxIII;

Pro... statum au lieu de pro... statu, xlv;
De integrum statum pour de integro statu, xlix;
De statum meum pour de statu meo, li;
De ... cursum pour de... cursu, cxxix;
Ex meum contractum pour ex meo contractu, cxxxv;
De qualibet contractum pour de quolibet contractu, ccxlvii;
De comparatum pour de comparatu, ccxlvii;
In superventum pour in superventu, Pardessus, p. 40;

Sine manum pour sine manu, p. 477; Nuvelis ortum pour nobilis ortu, Le Blant, II, 12.

2º Fonction d'ablatif singulier avec forme de génitif singulier :

Absque introitus judicum pour absque introitu judicum, Tardif, nº-25, l. 44;

Absque ullius introitus judicum pour absque ullo introitu judicum, Rozière, cxlvII.

3° Fonction d'ablatif singulier avec forme de datif singulier :

Sub Christo cultui pour sub Christi cultu, Tardif, nº 36, l. 23.

C'est l'emploi du datif pour les autres cas indirects qui explique comment on a pu, en français, dire « esprit » sans violer la loi de l'accent. « Esprit » = spiritui, comme « espirt » = spiritum et spiritu.

### NOMINATIF PLURIEL.

# Classique:

Manus, Tardif, nº 13, l. 4.

#### DATIF PLURIEL.

# Classique:

Cultibus, Delisle, p. 24.

#### ACCUSATIF PLURIEL.

# Classique:

Gradus, Tardif, no 36, l. 8; Casus, Rozière, LII, CXXIX; Manus, CXXV; Fructus, Delisle, p. 28.

Vulgaire du premier degré en -os pour -us :

Ictos pour ictus, Pardessus, p. 54; Aditos pour aditus, Le Blant, II, 218; Artos pour artus, II, 273.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 189.

Vulgaire du second degré : 1° Fonction d'accusatif avec forme d'ablatif :

Tradidi... domibus,  $c.-\dot{a}-d$ . domos.

2º Fructa pour fructus, Tardif, nº 38, l. 20; nº 48, l. 16, 17, 18, nous donne l'exemple d'un changement de genre et de déclinaison.

#### ABLATIF FLURIEL.

### Classique:

Manibus, Tardif, nº 6, l. 7; nº 37, l. 5; Rozière, xx; Decursibus, Tardif, nº 34, l. 44; Rozière, cxxxi, cxxxv, cxcvii;

Domibus, Rozière, CXXXI, CXXXV, CXCVII, CCLXVII; Successibus, Delisle, p. 28.

Vulgaire du premier degré en -ebus pour -ibus :

Domebus, Tardif, nº 5, l. 6; nº 25, l. 8; nº 26, l. 49, 33, etc; Rozière, cixxi;

Decursebus, Tardif, nº 7, l. 5; nº 49, l. 49; nº 25, l. 8; nº 26, l. 20, 41;

Manebus, nº 6, l. 8; n• 9, l. 6; Morsebus, *Le Blant*, I, 483.

Des exemples analogues ont été cités par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 1.

Vulgaire du deuxième degré:

1° Fonction d'ablatif pluriel avec forme d'accusatif pluriel classique :

Cum manus nostras, c.-d.-d. manibus nostris, Rozière, clexxi;

Sine manus pour sine manibus, Pardessus, p. 23, 54.

- 2º De... contractis pour de contractibus, Rozière, cxxix, nous offre l'exemple d'un changement de déclinaison.
- 3º Un exemple de changement de genre et de déclinaison est offert par la forme de fructa = de fructus = de fructibus, Tardif, nº 33, 1. 32.

• •

# CINQUIEME DÉCLINAISON.

#### NOMINATIF SINGULIER.

# Classique:

Congeries, Tardif, nº 36, l. 27; Fides, Rozière, vii, cclxviii; Facies, Delisle, p. 30.

Vulgaire du premier degré en -is pour -es:

Fidis, Delisle, p. 22.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, II, 249.

Vulgaire du second degré avec forme d'accusatif classique:

Rem ipsa malit te quam quod heredibus meis pour res ipsa mavult te quam heredes meos, Rozière, ccxlvii;

Rem superius nominata malit te quam me, te quam relicus heredibus meis pour res superius nominata mavult te quam me, te quam reliquos heredes meos, ibidem.

# GÉNITIF SINGULIER.

# Classique:

Rei, Tardif, nº 6, l. 8; Fedei, nº 19, l. 4; Fidei, Rozière, CLII.

#### DATIF SINGULIER.

# Classique:

Fidei, Tardif, nº 26, l. 4; Rei, Rozière, cclxviii.

### ACCUSATIF SINGULIER.

### Classique:

Seriem, Tardif, n° 11, l. 6; Rozière, ccxxi; Speciem, n° 11, l. 8; Fidem, Rozière, vii, viii.

Vulgaire du premier degré : 1° Avec forme d'ablatif singulier classique :

Ad die presente pour ad diem præsentem, Tardif, nº 46, l. 9; Rozière, xlvi; Post hunc die, c.-à.-d. diem, clxiv;

2º Avec forme d'ablatif vulgaire en -æ:

Post hunc diæ, c.-à-d. diem, Rozière, xlvi, dv.

Ad diæ presente pour ad diem præsentem, Tardif, nº 19, l. 12;
Ad ipso diæ pour ad ipsum diem, nº 30, l. 14;
A diæ presente pour ad diem præsentem, nº 46, l. 12;

#### ABLATIF SINGULIER.

# Classique:

Die, Tardif, n° 7, l. 4; n° 11, l. 10; Rozière, xlix, clxxiii; Re, Tardif, n° 14, l. 8;

Fede pour fide, Delisle, p. 30.

Vulgaire du premier degré en -æ pour -e:

Diæ, Tardif, n° 26, l. 23; n° 39, l. 49; n° 50, l. 9 (ad diæ = a die); Rozière, xLv, CLXXIII.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, I, 250-252.

Vulgaire du deuxième degré : 1° Avec forme d'accusatif singulier classique :

De reliqua rem, Tardif, nº 33, l. 32; Pro requiem, nº 40, l. 46, 53; De rem, Rozière, clviii, ccxxii, ccxxvii, cccxxii; De qualibet rem, ccxiii, ccxvi; Ab hodiernum diem, clxix.

2º Avec forme de génitif ou de datif singulier classique :

A dizei przesente pour a die przesenti, xc.

#### NOMINATIF PLURIEL.

# Classique:

Ipsas res pour ipsæ res, Rozière, coxtvill.

Vulgaire du premier degré en -is pour -es :

Ipsas ris pour ipsæ res, Tardif, nº 53, l. 5.

### ACCUSATIF PLURIEL.

# Classique:

Res, Tardif, nº 19, l. 30; Rozière, xlviii, lii, ccccvii;

Dies, Tardif, nº 22, l. 2; nº 30, l. 45; nº 33, l. 44; nº 39, l. 49; Species, Rozière, ccccvii.

Vulgaire du premier degré en -is pour -es :

Ris, Tardif, no 38, l. 40; no 53, l. 44; Rozière, ccclxxx, ccccv.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, I, 253.

#### ABLATIF PLURIEL.

Classique:

Rebus, Tardif, nº 6, l. 5; Rozière, IX, X, XI, LII.

Vulgaire du premier degré en -æbus et -ibus :

Diæbus, Tardif, n° 21, l. 14; Ribus, n° 37, l. 8; n° 39, l. 1.

Des exemples analogues ont été réunis par M. Schuchardt, Vokalismus, t. II, p. 251-253.

Vulgaire du second degré en forme d'accusatif :

De omnis res nostras pour de omnibus rebus nostris, Tardif, nº 19, l. 23;

De ipsas res pour de ipsis rebus, n°21, l. 13; n° 53, l. 7; n° 54, l. 6;

Cum res nostras pour cum rebus nostris, Roxière, xuvi; De ris vestras pour de rebus vestris, xux.

On peut observer d'une manière générale, au sujet de l'ablatif et du datif pluriels des trois dernières déclinaisons, que la suppression de l's final du suffixe -bus, si fréquente dans les anciens poètes latins, est, si je ne me trompe, sans exemple dans les documents mérovingiens :

### On lit dans Ennius:

...ex faucibu' currus (Egger, Latini sermonis vetustioris reliquiæ, p. 438);
...attulit artibu' lumen (Ibid., p. 438);

...doque volentibu' com magneis diis (Ibid., p. 439);

...securibu' cædunt (*Ibid.*, p. 140); ...de summeis rebu' regundeis (*Ibid.*, p. 140);

### Dans Lucius Attius:

Heu! quis salsis fluctibu' mandet (Ibid., p. 195);

### Dans Lucrèce:

Usque adeo largos haustus de fontibu' magnis. Si de nihilo fierent ex omnibu' rebus. Nam fierent juvenes subito ex infantibu' parvis. 

. . . . . . . . Manibu' divis. Inferias mittunt. . . . .

Multi de magnis per somnum rebu' loquuntur. Omne quod in magnis bacchatur montibu' passim. Etc.

Des formes pareilles sont très-rares dans les documents de la basse latinité: M. Corssen, Aussprache, I, 292, n'en a pu citer que deux : diæbu et laboribo, et nous n'en avons pas rencontré.

. . 

# **PARADIGMES**

## DES CINQ DÉCLINAISONS NOMINALES.

Les tableaux suivants résumeront les faits exposés jusqu'ici.

Les trois systèmes de déclinaison:

1º Classique,

2º Vulgaire du premier degré,

3º Vulgaire du second degré,

usités en Gaule à l'époque mérovingienne, seront figurés par autant de colonnes parallèles.

Les formes rares seront précédées d'un astérisque.

# PREMIÈRE DÉCLINAISON.

|            | Classique. | Vulgaire<br>du premier degré. | Vulgaire<br>du deuxième degré. |
|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sing. Nom. |            | •••••                         |                                |
| Sing. Gén. |            | .rose                         |                                |
| Sing. Dat. |            | .rose                         |                                |
| Sing. Acc. |            | •••••••                       | .rosæ                          |
| Sing. Abl. | rosa       | ••••••••                      | . rosam<br>. rosæ              |
| Pl. Nom.   | rosæ       | .rose                         | ·rosas                         |
| Pl. Gén.   |            | .*roserum                     |                                |
| Pl. Dat.   | rosis      | .*roses                       |                                |
| Pl. Acc.   |            | ••••••                        |                                |
| Pl. Abl.   |            | roses                         |                                |

<sup>(1)</sup> Exemple: ventures pour venturarum, p. 25, l.9.

# DEUXIÈME DÉCLINAISON.

|                    | (lassique. | Vulgaire<br>du premier degré. | Vulgaire<br>du deuxième degré. |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sing. Nom.         | templum    | .dominos.                     | templus<br>templos             |
| Sing. Gén.         | domini     | dominædomine                  | dominum<br>domino              |
| Sing. Dat.         | domino     | ••••••                        | .*domini                       |
| Sing. Acc.         | dominum    | .*dominom<br>.*dominon        | domino<br>*dominu<br>*domini   |
| Sing. Abl.         | domino     | .dominu                       | dominum                        |
| Pl. Nom            | templa     | dominæ                        | templas                        |
| Pl. Gén. — — — — — |            | .dominurum                    | dominus<br>dominis<br>*domines |
| Pl. Dat.           |            | .*domines                     | dominus                        |
| Pl. Acc.           | templa     | dominus.                      | *domines<br>templas<br>templos |
| Pl. Abl.           |            | domines*dominæs               | dominus                        |

# TROISIÈME DÉCLINAISON.

|                 | Classique.                              | Vulgaire<br>du premier degré.           | Vulgaire<br>du deuxième degré. |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Sing. Nom.      | soror                                   | sorur                                   | soruris                        |
|                 |                                         |                                         |                                |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • •                 | sorure                         |
| Sing. Gén.      | sororis                                 | sorures                                 | sorure                         |
| -               |                                         |                                         |                                |
|                 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
| ·               |                                         | •••••••                                 |                                |
|                 |                                         |                                         |                                |
| ~ -             |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
| Sing. Dat.      |                                         | sorure                                  |                                |
| -               |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
| Sing. Acc.      |                                         | *sorurim                                |                                |
|                 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | sororis                        |
|                 | mmaana/mass4 \                          | •••••••                                 | . Soror                        |
| ~· ~·           |                                         |                                         | •                              |
| Sing. Abl.      |                                         | soruri                                  |                                |
|                 |                                         |                                         |                                |
| Pl. Nom.        |                                         | soruris                                 |                                |
|                 | •                                       | • • • • • • • • • • • •                 |                                |
| Pl. Gén.        |                                         | • • • • • • • • • • • • •               |                                |
| _               |                                         | •••••                                   |                                |
|                 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
|                 |                                         |                                         |                                |
| Pl. Dat.        |                                         |                                         | •                              |
| Pi. Dai.        |                                         | .sorurebus<br>*sorurevos                |                                |
| . —<br>DI 4 · · |                                         |                                         |                                |
| Pl. Acc.        |                                         | soruris                                 |                                |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | sorureous                      |
| -               |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                |
| Pl. Abl.        |                                         | sorurebus                               | •                              |
| 4 U. AUU.       |                                         | . soruredus                             |                                |
|                 |                                         | tempurebus                              |                                |
| -               |                                         | •••••••                                 |                                |

# QUATRIÈME DÉCLINAISON.

|            | Classique. | Vulgaire<br>du premier degré. | Vulgaire<br>du deuxième degré. |
|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sing. Nom. | manus      |                               |                                |
| Sing. Gén. |            | manos                         | manu                           |
| Sing. Dat. |            |                               | -<br>                          |
| Sing. Acc. |            |                               | mano<br>*mane                  |
| Sing.·Abl. |            | mano                          | .*manus                        |
| Pl. Nom.   | manus      | [manos]                       |                                |
| Pl. Gén.   | [manuum]   |                               |                                |
| Pl. Dat.   | [manibus]  | [manebus]                     |                                |
| Pl. Acc.   |            | manos                         |                                |
| Pl. Abl.   |            | manebus                       |                                |

# CHNQUIÈME DÉCLINAISON.

|            | Classique.                              | Vulgaire<br>du premier dégré. | Vulgaire<br>du deuxième degré. |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sing. Nom. | res r                                   | is                            | .rem                           |
| Sing. Gén. | rei                                     |                               |                                |
| Sing. Dat. | rei                                     | ••••                          |                                |
| Sing. Acc. | rem                                     |                               |                                |
| _          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• •••••                     | ræ                             |
| Sing. Abl. | rera                                    |                               |                                |
| _          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                               |                                |
| Pl. Nom.   | resr                                    | is                            |                                |
| Pl. Gén.   | [rerum] [                               | rirum]                        |                                |
| Pl. Dat.   | [rebus][                                | ribus]                        |                                |
| Pl. Acc.   | resr                                    | is                            |                                |
| Pl. Abl.   | rebus r                                 |                               |                                |
|            | r                                       | 1Dus                          | . FIS                          |

#### OBSERVATIONS GÉNÉRALES

#### SUR LES

## DÉCLINAISONS NOMINALES.

La première déclinaison montre une tendance évidente à réduire les formes latines à deux, l'une pour le singulier, l'autre pour le pluriel, cette dernière caractérisée par un s final qui ne se trouve jamais au singulier.

La seconde déclinaison nous offre un système tout différent. Deux cas subsistent au singulier, deux cas au pluriel. Le nominatif singulier, le nominatif pluriel ne font jamais la fonction des cas régimes, et les cas régimes, qui, malgré la variété de leurs formes, ont dejà confondu leurs valeurs si diverses en une valeur unique, ne font jamais fonction de nominatif. Le nominatif singulier a un s final, les cas régimes du singulier n'en ont pas; cet s final manque au nominatif pluriel et se retrouve aux cas indirects du pluriel, sauf le génitif qui est de moins en moins usité. C'est déjà la règle de l's qui a tant d'importance dans le français archaïque. Il n'y a d'exception à cette règle que lorsqu'il s'agit du nominatif singulier des noms qui n'ont pas d's final à ce cas : ainsi le nominatif singulier vir fait quelquefois fonction de régime; mais les exemples de cette exception sont rares.

La troisième déclinaison se présente à nous d'une manière beaucoup plus confuse que la première et que

la seconde. La distinction entre le cas sujet et les cas régimes du singulier et du pluriel, à l'aide de l's final, ne peut s'y établir aussi nettement. Le pluriel, sujet ou régime, y a l's final comme dans la première déclinaison. Mais on y trouve aussi l's final au singulier. d'où quelquefois confusion entre les deux nombres. On trouve, dis-je, l's final au singulier dans la troisième déclinaison, mais pas de règle absolue. Le génitif singulier classique a toujours l's final, mais souvent il est remplacé par l'ablatif ou l'accusatif qui ont une autre désinence; le nominatif singulier des noms et adjectifs parisyllabiques et de quelques imparisyllabiques se termine en s; à côté d'eux, se trouvent des noms et des adjectifs imparisyllabiques qui, dès l'époque classique, ont perdu cet s final, mais qui peuvent redevenir parisyllabiques et recouvrer cet s final. De là, pour le singulier des noms de la troisième déclinaison, la coexistence de plusieurs systèmes différents : 1° système de la deuxième déclinaison: cas direct en s, cas régime sans s; 2° système de la première déclinaison : point d's final à aucun cas, tous les cas tendant à se confondre en un seul; 3º système spécial à la troisième déclinaison: le nominatif singulier a une syllabe de moins que les autres cas : 4º système spécial à la troisième déclinaison : s final à tous les cas du singulier, sans distinction de sujet et de régime.

La quatrième et la cinquième déclinaison présentent les mêmes caractères que la troisième, si ce n'est que les noms imparisyllabiques y manquent. Signalons aussi l'm final de rem, en français « rien »; cet m se montre même au nominatif.

# DÉCLINAISON PRONOMINALE.

Nous ne signalerons de cette déclinaison que les particularités les plus importantes.

Quant aux formes vulgaires du premier degré, nous nous bornerons à indiquer *ipsi* pour *ipse*, *illi* pour *ille* au nominatif singulier. Rien n'est plus commun, surtout que le second, dans les formules : il nous explique le nominatif singulier français archaïque *li* de l'article « le ».

Nous insisterons davantage sur quelques autres points qui rentrent dans la déclinaison vulgaire du second degré.

I.

Constatons d'abord l'usage d'employer, aux cas indirects autres que le génitif, le génitif pronominal classique en -ius.

On trouve ce génitif faisant fonction de datif :

Ipsius Amalgario fuissit judecatum pour ipsi Amalgario fuisset judicatum, Tardif, nº 22, l. 9;

Ipsius abbati... firmassit *pour* ipsi abbati... firmasset, n° 32,

Se ipsius Chainone abbati... fuerit necessitas, c.-d-d. si ipsi Chainoni, n° 32, l. 23; cf. n° 35, l. 24; n° 43, l. 23;

Ipsius Audoino clerico vindedissit *pour* ipsi Audoino clerico vendidisset, nº 43, 1. 9-40;

Cujus aliquid... contulimus pour cui aliquid... contulimus, Rozière, cxxix;

Ipsius filiæ meæ... dedi, c.-à-d. ipsi, cxxxn;

Visum fuit ipsius abbate, c.-à-d. ipsi abbati, cccclxxxvIII; Illius notario scribendum commisimus, c.-à-d. illi notario,

Dedit igitur ille illius, c.-à-d. illi, cccv;

Si quis alterius herbas dederit, c.-d-d. si quis alteri, Pardessus, p. 44;

Si quis... alterius fide fecerit, c.-à-d. alteri fidem, p. 104.

Il fait fonction d'accusatif sous sa forme classique:

Contra ipsius Legitemo pour contra ipsum Legitimum, Tardif, nº 53, l. 45;

In cujuslibet persona pour in quamlibet personam.

Il fait fonction d'accusatif sous les formes légèrement altérées -us et -os pour -ius:

Reliqui quam pluris episcopi ipsus judicantis pour reliquis quam pluribus episcopis ipsum judicantibus, Tardif, nº 21, l. 8;

Ipsos facinus... emendare, c.-d-d. ipsum facinus, Rozière, L.

Il fait fonction d'ablatif:

Pro ipsius Raganam abbatissa, c.-d-d. pro ipsa Ragana, Tar-dif, nº 53, l. 8;

Absque ullius introitus pour absque ullo introitu, Rozière, CLII;

cela ne l'empêche pas de faire fonction de génitif :

Causas ipsius orfanolo, c.-à-d. orphanuli, Tardif, nº 33, l. 40;

Filius ipsius Amalberctho, c.-à-d. Amalbercthi, n° 33, l. 47; Ad partem ipsius Ingramno, c.-à-d. Ingramni, n° 33, l. 34; Agentes ipsius viro, c.-à-d: viri, n° 44, l. 9-40.

Le génitif pronominal en -ius fait donc fonction de tous les cas indirects. Dans nombre de circonstances on voit même le génitif ipsius s'accorder avec un autre pronom qui était originairement un datif, avec notre pronom français « lui » (pour illi huic) écrit,

dans les textes latins de l'époque mérovingienne, lui, lue (1). Lui ou lue s'accordant avec ipsius fait fonction de génitif dans:

Præsentiam ipsius lui, Rozière, ccccxxx; Partibus ipsius lue hominis, ccccxlii; Colonis ipsius lue, cccclix; Pro colono ipsius lue, cccclix;

il fait fonction d'accusatif dans :

Adversus ipsius lue, Rozière, cccclxvi; Adversus ipsius lui, cccclxx;

il garde sa valeur originaire de datif dans :

Ipsius lue solvere deberet, c.-d-d. ipsi illi huic, Rozière, cccclxvi;

Ipsius lue... dedit, cccclxvi,

Rien ne nous semble démontrer d'une manière plus péremptoire combien les lois de la syntaxe avaient changé, et l'erreur de ceux qui prétendent tout expliquer par des lois phonétiques.

#### II

Dans la déclinaison des pronoms personnels, des phénomènes semblables s'observent :

Les datifs singuliers *mihi* et *tibi* font fonction d'accusatif:

Qualis causas vel tempora mihi oppresserunt pour quales causæ et qualia tempora me oppresserunt, Rozière, caxx;

Ad jucum servitutis tibi absolvemus pour a jugo servitutis te absolvimus, xcviii;

Ego tibi dulciter enutrivi pour ego te dulciter enutrivi, clxx; Inter tibi, piv.

(1) On trouve aussi lei, Rozière, comme note.

Les accusatifs-ablatifs singuliers me et te font fonction de datif:

Me... disciplinam inponere *pour* mihi disciplinam imponere, Rozière, LII;

Cedimus te... locello nuncupante illo pour cedimus tibi locel-

lum nuncupantem (nuncupatum) illum, clxi;

Hæc omnia... te... trado pour hæc omnia... tibi... trado, ccxxI.

Les nominatifs-accusatifs pluriels classiques nos et vos et leurs formes vulgaires nus et vus font fonction de datif et d'ablatif:

Nos... complacuit, c.-d-d. nobis, no 24, 1.9;

Se nos superstetis est *pour* si nobis superstes est, *Tardif*, no 19, 1. 17;

Nus.. premium sempeternum adcriscat pour nobis... præmium sempiternum accrescat, n° 37, l. 3;

Vos pietas Domini imperavit, ut pour vobis pietas Domini imperavit, ut, Rozière, II;

De nos pour de nobis, Tardif, nº 39, l. 44; Rozière,

CCLXXVII;

Pro nos au lieu de pro nobis, Tardif, nº 54, l. 22;

De vus pour de vobis, nº 67;

De nus pour de nobis, Rozière, XLVI;

Ex nus pour ex nobis, cxiv, cxxv;

A nos pour a nobis, ccxv;

Les datifs-ablatifs pluriels nobis et vobis font fonction d'accusatif:

Nobis divina pietas ad legitema etate fecit pervenire pour nos divina pietas ad legitimam ætatem fecit pervenire, Tardif, n° 25, l. 2;

Vobis... rogamus, c.-d-d. vos, Rozière, x; Nobis... ejecistis, c.-d-d. nos, cccxxv.

Mais ces violations des lois de la grammaire classique n'empêchent pas le datif et l'ablatif d'être employés avec leurs fonctions classiques dans un grand nombre de circonstances. De plus, les nominatifs singuliers ego et tu conservent la possession exclusive de la fonction de cas directs et ne font jamais fonction

de cas indirect. Voici cependant une exception à cette règle. L'accusatif-ablatif te fait fonction de nominatif dans le membre de phrase qui suit :

Nisi sub integra ingenuitate defensione, cui te ex meis heredibus elegeris, habere debeas, *pour* nisi sub integra ingenuitate defensionem ejus, quem tu ex meis heredibus elegeris, habere debeas, *Rozière*, xciii.

Ce te pour tu ne serait-il pas dû à une faute de copiste?

#### III.

La distinction du cas direct et des cas indirects a en partie disparu au singulier pour les pronoms *ipse* et *ille*, puisque *illi*, *ipsi* sont à la fois le nominatif singulier vulgaire du second degré et le datif classique.

Ainsi on lit dans une formule illi à l'accusatif :

Interrogaverunt ipsius illi pour interrogaverunt ipsum illum, cccclxxix.

#### IV.

La distinction du cas direct et des cas indirects a cessé complétement pour le pronom relatif. Je ne citerai pas d'exemple de l'observation des lois classiques, je me bornerai aux formes vulgaires. On verra que même les distinctions de genre et de nombre se sont évanouies.

1° Au singulier masculin on trouve: Nominatif: quem dans:

Quem mihi confugio fecit pour qui mihi confugium fecit, cccxvi:

Datif: cujus, comme on a vu plus haut;

Accusatif: cui dans:

Cui ipsi... abbatem instituerit, c.-à-d. quem ipse, Tardif, nº 36, l. 8.

2° Au pluriel masculin : Accusatif : quod dans :

Soledus ducentus quod pour solidos ducentos quos, Tardif, nº 34, 1.4;

Mansellus duos... quod pour mansellos duos... quos, Tardif, nº 43, l. 5, 8, 42.

3º Au singulier féminin:

Nominatif (à côté de qui, forme vulgaire du premier degré, qui est l'équivalent phonétique de quæ, Tardif, n° 7, l. 2; n° 14, l. 2; n° 25, l. 3; n° 47, l. 7; n° 55, l. 12; Rozière, ccxxxII, cccxL; cf. Schuchardt, Vokalismus, I, 474): quod, quam et quem:

Area, quod est infra murus, c.-d-d. quæ est intra muros, Tardif, nº 4, l. 3;

Villa aliqua... quam antea ad fisco suo aspexerat pour villam aliquam... quæ antea ad fiscum suum aspexerat, Rozière, clu; Rem mea... quem... mihi legibus obvenit pour rem meam

quæ, etc.;

Accusatif: que, quem, quod dans:

Ad basilicæ vestræ sancti Martini que... construxistis pour ad basilicam vestram sancti Martini quam... construxistis, Tardif, nº 26, l, 4;

Area... quem, n° 4, l. 3; Quem [abbatissam]... eligerint, n° 49, l. 24; Vinea quem, n° 40, l. 48, 24, 54; Actionem... quem, Rozière, vii; Ingenuetate quem, xcviii; Cessione ista quem, ccxxii; Epistola cessionis quem, ccxxii; Deliberacione nostra quod, Tardif, n° 49, l. 30; Cessionem quod, Rozière, ccxx; Ablatif: quo et que dans:

Quo [precaria] relicta, c.-d-d. qua relecta, Tardif, nº 44, 1.3;

Constitutionem... que sanxum est, c.-à-d. qua sancitum est, Rozière, Lu.

4º Au pluriel féminin :

Nominatif (à côté de qui = quæ, forme vulgaire du premier degré, Tardif, nº 37, 1. 2; nº 40, 1. 20; Rozière, xvi, de quas, forme vulgaire du second degré identique à celle du même cas de la première déclinaison, Tardif, nº 19, l. 30, et Rozière, ix): quod dans:

Peticionebus sacerdotum, quod pro eorum confirmanda beneficia pertenit, libenter obaudimus, pour petitionibus sacerdotum, quæ ad eorum confirmanda beneficia pertinent, libenter obaudimus, Tardif, nº 49, 1. 2;

(On peut comparer le rôle de hoc dans le titre hoc sunt septem causas pour hæc sunt septem causæ, Pardessus, p. 350.)

Accusatif: quem et quod dans:

Donacionis quem... abbas proferebat, c.-à-d. donationes quas, Tardif, nº 42, l. 7;

Preceptiones quod antedicte princepis... concesserunt pour præceptiones quas antedicti principes concesserunt, nº 44. 1. 44;

Illas quod... contuleram, c.-à-d. quas, Rozière, cccxxxvII; Subscribtionibus quod ex consuetudine habuimus, cxxix; Rerum tuarum quod, ccxlix.

5° Au singulier neutre:

Nominatif: quæ, que dans:

Illud quæ... postolatur,  $c.-\dot{d}-d$ . quod postulatur, Tardif,

Ad monasthyrio... quæ est... constructus pour ad monasterium... quod est... constructum, nº 42, l. 5;

Monastirio... que est, nº 37, l. 3; Illut que pour illud quod, nº 46, l. 2;

Accusatif: quem, cui, que dans:

Monastirio... quem avunculus suus... edefecavit, Tardif, nº 37, l. 3-4;

De omne corpore... quem, Rozière, ccxLvII;

Cui Deus cunjungit homo non seperet pour quod Deus conjunxit homo non seperet, ccxxiv;

Que abeo que gestorum alegatione cupio roboraræ pour quia habeo quod gestorum allegatione cupio roborari, cclxii;

(De même, au lieu de la conjonction classique quod, on lit que dans l'exemple suivant :

Omnibus non habetur incognitum que, Rozière, cxxxv.)

Ablatif: quod dans:

De quod, Pardessus, p. 192.

6° Au pluriel neutre: Nominatif: quod dans:

Bunuario nono... quod sunt pour bonuaria novem... quæ sunt, Tardif, no 39, l. 9-10.

Accusatif: quas et quod dans:

Pignora quas illuc... direximus, c.-d-d. quæ, Rozière, 1; Quas videmus pour quæ videmus, Delisle, p. 28;

Diversa loca... tam majora quam minora, quod per singola nomenare non fuit necessarium, c.-d-d, quæ, Tardif, n° 54,

1. 47.

L'absence de l's final au nominatif singulier du pronom relatif dans la langue classique rend dans la langue vulgaire la distinction impossible entre le cas direct et le cas indirect. La suppression générale du neutre a laissé le nominatif-accusatif singulier neutre quod sans emploi spécial, en conséquence il est usité indifféremment au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel. Dans la langue classique, les nominatifs qui et quæ étaient à la fois du singulier et du pluriel, la distinction des nombres se faisait aux autres cas: à l'époque mérovingienne la règle spéciale au nominatif paraît s'étendre aux cas indirects, et pour eux, comme pour le nominatif, la distinction entre le singulier et le pluriel a cessé. L'accusatif masculin quem s'emploie au féminin, par la raison que dans la troisième déclinaison l'usage de la désinence -em s'étend aux noms féminins. Ces divers phénomènes sont l'origine de l'usage provençal et français qui a si fortement simplifié le nombre des formes latines du pronom relatif (Diez, Grammatik, 2° édit., t. II, p. 94, 102; Bartsch, Chrestomathie, p. 483; N. de Wailly, Mémoire sur la langue de Joinville, 1re partie, 27).

• •

## CONCLUSION.

On a souvent cité les termes dans lesquels Grégoire de Tours apprécie les défauts apparents ou réels de la langue de son temps : M. Alfred Jacobs, un des plus récents auteurs qui se sont occupés de cet écrivain, s'exprime ainsi :

« Grégoire a reconnu avec une touchante franchise

» les défauts de son style; il avait lu quelques au-

» teurs de la bonne latinité, et les avait assez prati-

» qués pour sentir ce qui lui manquait à lui-même;

» il subissait l'influence du milieu barbare dans

» lequel il vivait, et voici en quels termes il a fait

» l'aveu de l'incorrection de son langage:

» Je crains, si j'entreprends d'écrire, qu'on ne me

» dise : Penses-tu, par tes efforts incorrects et gros-

» siers, placer ton nom parmi ceux des écrivains? ou

» espères-tu faire accepter des gens habiles cette

» œuvre dénuée des grâces de l'art et dépourvue de » toute science du style? Toi qui n'as aucune pra-

» tique des lettres, qui ne sais pas distinguer les mots,

» qui prends souvent pour masculins ceux qui sont

» féminins, pour féminins les neutres et pour neutres

» les masculins, et qui mets souvent hors de leur

» place jusqu'aux prépositions dont l'emploi a été

» réglé par les plus illustres auteurs, puisque tu leur

» joins des accusatifs pour des ablatifs et, à l'in-

» verse, des ablatifs pour des accusatifs, crois-tu

» qu'on ne s'apercevra pas que c'est le bœuf pesant
» voulant jouer à la palestre (1)?

Plus loin Grégoire de Tours parle de sa « rusticité » et M. Jacobs des « solécismes » commis par le célèbre historien des Francs.

Nous ne protestons pas contre ces expressions, ni contre l'épithète de barbare par laquelle M. Jacobs caractérise l'influence à laquelle nous devrions la langue latine des documents mérovingiens. Il est inutile de protester contre une terminologie universellement admise : on peut seulement prétendre l'expliquer. Barbare est un mot d'origine hellénique par laquelle les Grecs désignaient les langues autres que la leur et qu'ils ne comprenaient pas. Les innovations dans la syntaxe sont toujours, au début, des solécismes; mais quand ils ont triomphé, ces solécismes du passé, devenus règles à leur tour, relèguent au rang des solécismes les orgueilleux axiomes des grammairiens d'autrefois. Le mouvement est la loi de la nature et les grammairiens sont bien naïfs de croire leurs enseignements plus puissants que cette loi, à laquelle sont assujetties toutes les forces de l'univers.

A l'époque mérovingienne, un principe nouveau régnait dans la déclinaison latine où, par la puissance de ce principe, une révolution considérable s'était accomplie.

Ce principe nouveau, nous allons l'énoncer, mais quelques développements préalables sont nécessaires.

Dans le latin classique une fonction spéciale est attribuée à chacune des formes si variées que l'on désigne par diverses combinaisons des termes de cas, de genre et de nombre. Dans le latin des temps méro-

<sup>(1)</sup> A la traduction donnée par M. Jacobs j'ai substitué celle de M. Bordier, les Livres des Miracles, t. II, p. 339, ou Histoire ecclé siastique des Franks, t. II, p. 362.

vingiens ces formes si nombreuses subsistent. Bien plus, une partie de ces formes nous apparaît doublée ou même triplée. A côté de la forme classique on trouve souvent une, quelquefois deux formes secondaires, ordinairement issues de la forme classique, mais qui, parfois, conservent un son archaïque antérieur à la forme classique. On se rappelle les génitifs-datifs singuliers rose et rosi issus de rosx. On n'a pas oublié combien remonte haut l'accusatif pluriel en -is de la troisième déclinaison.

Mais à l'époque mérovingienne, malgré ce nombre considérable de formes, le nombre des fonctions que la pensée conçoit et demande à la parole est considérablement réduit. Dès l'époque mérovingienne, au lieu des six fonctions casuelles distinguées par la grammaire classique, la syntaxe ne semble distinguer pour les noms, les pronoms et les adjectifs, que deux fonctions casuelles, sujet et régime : de là l'emploi si fréquent des cas régimes l'un pour l'autre. En fait de genres, le masculin et le féminin seuls vivent encore comme fonction; du neutre la forme seule subsiste.

Ainsi, la cause qui a motivé la création de la plupart des formes de la déclinaison latine a cessé d'exister dès le commencement de la période mérovingienne, car la seule raison d'être d'un organe, c'est la fonction à laquelle il est destiné; cependant les formes grammaticales inutiles subsistèrent pendant les trois siècles que dura la période mérovingienne. Ce fut seulement pendant la période carlovingienne que la simplification des formes mit le matériel grammatical en harmonie avec la simplification des idées. Alors le français naquit. Le latin, mort comme langue vulgaire, réduit à l'état de langue savante ou de convention, recouvra, pour le bonheur des grammairiens, la distinction classique des six fonctions casuelles et reconquit le neutre. Heureux les conquérants qui

bornent leur ambition à ces grammaticales victoires! Aux curieux qui demanderont comment il a pu se faire que l'organisme entier de la déclinaison latine ait survécu environ trois siècles à la plupart des fonctions auxquelles il était destiné, nous répondrons que la survivance momentanée des organes aux fonctions est une loi générale de la nature. Si les statues abandonnées des dieux et les temples vides n'avaient pas été détruits par ordre des empereurs chrétiens, pendant combien de siècles ces monuments d'une religion morte n'auraient-ils pas survécu au paganisme qui les avait élevés? Et en dépit d'ordres sévères, malgré la puissance destructive du temps, plusieurs de ces statues et de ces temples n'existent-ils pas encore aujourd'hui? La France moderne conserve quelques-uns des châteaux féodaux qu'a bâtis le moyen-age, et la sinécure de la noblesse est restée chez nous entourée d'un incontestable éclat plusieurs siècles après la chute de la féodalité. Les désinences grammaticales ne sont donc pas les seules formes que la tradition conserve quand ont disparu les causes qui ont donné ces formes pour vêtement à la pensée d'un peuple et pour expression à sa vie intellectuelle, sous n'importe quel aspect qu'on puisse la considérer. Cette loi du monde moral est celle du monde physique; nous ne pouvons faire un pas sans heurter de notre pied des débris jadis animés et qui, frappés de mort depuis des années ou des siècles, conservent des formes aujourd'hui sans objet, mais autrefois affectées aux fonctions de la vie et originairement créées pour les remplir.

## CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Page 10, ligne 13. — A l'exemple cité d'un nominatif pluriel neutre faisant fonction de nominatif singulier féminin, on peut ajouter celui qui est donné à la page 83, lignes 22 et suivantes. Des exemples analogues sont fournis par des noms latins insérés dans les textes thalmudiques et relevés par M. Darmsteter, Romania, 1ºº livraison, p. 92-94.

Page 24, ligne 24. — Au lieu de -o = -a, lisez -orum = -arum.

Page 73, ligne 8. — Au lieu de Taxemetis, lisez Taxametis.

Page 78, ligne 3. — Du génitif singulier vulgaire presentes, faisant fonction de nominatif singulier, rapprocher le latin locotenentes qui, à une forme identique, joint la même fonction, dans un texte thalmudique où il a été signalé par M. Darmsteter, Romania, 4re livraison, p. 94.

Pages 85-88. — Des observations analogues aux nôtres ont été réunies par M. Darmsteter, *Romania*, 4<sup>re</sup> livraison, p. 94-96.

, • .

# TABLE.

| D-76                                                    | Page |
|---------------------------------------------------------|------|
| Préface                                                 |      |
| Première déclinaison nominale                           |      |
| Deuxième déclinaison                                    | 2    |
| Troisième déclinaison                                   | 7    |
| Quatrième déclinaison                                   | 12   |
| Cinquième déclinaison                                   | 13   |
| Remarque sur les trois dernières déclinaisons nominales | 13   |
| Paradigmes des cinq déclinaisons nominales              | 14   |
| Observations générales sur les déclinaisons nominales   | 14   |
| Déclinaison pronominale                                 | 14   |
| Conclusion                                              | 15   |
| Corrections et additions                                | 46   |

Troyes, imprimerie BRUNARD, rue Urbain IV, 85.

. •  .

. . 

• • .